

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



Ma. 1313

Math 1313

. · • ••

. • • • . ~\* . • - ' 

# HISTOIRE

DE LA

# PHILOSOPHIE HERMETIQUE.

Accompagnée d'un Catalogue raisonné des Ecrivains de cette Science,

Avec le Véritable Philalethe, revû sur les Originaux.

TOME PREMIER.

A PARIS,

Chez Coustelier, Libraire, Quay des Augustins.

M. DCC. XLII.

Avec Approbation & Privilege du Roi.



. ĭ • 1 1 Ž. AT ME V.

Ç.

# PREFACE.

HISTOIRE de la Philosophie Hermérique, que je donne aujourd'hui, n'avoit pas été entreprise jusques ici: il

n'y a pas lieu de s'en étonner. Les Scavans, qui s'appliquent à l'Histoire, méprisent, avec raison, tout ce qui regarde cette Science; & les Philosophes, uniquement occupés de leurs opérations, en négligent l'Histoire, & consondent tous les tems, Geber, le Philaletous les tems, Geber, le Philaletous les tems, le Cosmopolite, tout chez eux se trouve consondu, pourve qu'ils puissent réussir. Il ne s'agit past pour eux de sçait le s'agit past pour eux de sçait le le s'agit past pour eux de scait.

voir à quels siécles il faut rapporter ces Artistes célebres, il est seulement question de les imiter & de les suivre dans les travaux & dans

les folies qui leur sont propres.

Mais plus occupé de l'Histoire de cette partie de la Philosophie, que de la Philosophie en elle-même, j'ai crû que je pouvois risquer cet essai, comme l'avantcoureur d'un plus grand Ouvrage, auquel j'ai travaillé long-tems; c'est l'Histoire de la Philosophie, des Philosophes & de leurs Opinions. Ce travail m'a fait passer agréablement un tems de retraite, où tout autre se seroit sort ennuyé.

Peut-être trouvera-t'on que je n'ai pas extrêmement approfondi le Sujet que je traite, & que j'aurois pû le charger d'un grand nombre de citations Grecques & Latines, qui auroient plû aux Sçavans, & qui auroient fatigué les personnes de goût; mais j'ai rom-

#### PRE'FACE.

pu la glace, & j'espere que quelqu'un pourra finir ce que je ne fais qu'ébaucher. Qu'un autre plus habile & plus laborieux cherche donc à ennuyer le Public par des Compilations de passages; pour moi je suis content d'instruire, & de le faire d'une maniere claire & succincte; c'est ce qui m'a porté à me resserrer autant qu'il m'a été possible; si je n'en ai point assez dit pour les Sçavans, il y en a plus qu'il ne faut pour les gens du monde, qui ne seront pas fâchés de connoître les illustres fous, qui se sont jettés dans les égaremens, dont j'écris l'Histoire.

Mon Ouvrage est fait de maniere, que differens genres de personnes peuvent s'en amuser. Celui qui
est bien aise de sçavoir des singularités, sans trop dépenser en lectures, trouvera dans le Premier Volume, & dans la premiere partie
du second, tout ce qui peut slater

sa curiosité. Il y verra même ce qu'il ignoroit, ou dont il n'avoit que des idées consuses, & peut-être même aucunes. Ce ne sera pas sans étonnement qu'il remarquera que les hommes les plus sages n'ont pas été exempts des vices trop communs parmi nous, la curiosi-

té & la cupidité.

Le Philosophe désinteressé veut pénétrer la nature & sonder jusques où elle peut aller; Il veut connoître ce que l'art peut y ajoûter. Quand on sçait se rensermer dans ces justes bornes, on n'est pas toujours blâmable; au lieu que l'Artiste avare cherche moins à découvrir le pouvoir de la nature & de l'art, qu'à satisfaire ses propres dessirs. Mais cette premiere Partie sera voir la punition que la Providence a sçu imposer à la cupidité, par les immenses travaux & les pertes énormes, ausquelles ont été exposés ceux qui s'y sont livrés.

## PREFACE.

Souvent l'avare a tout perdu, pour avoir voulu tout obtenir. Je ne connois pas de plus grand châtiment.

Mais que l'on y fasse attention, & l'on verra, que celui qui s'est vanté d'avoir réuffi dans l'Œuvre Hermétique, n'a pas lui-même été exempt de peine. Il a eu pareille-ment sa punition. N'en est-ce pas une, que de travailler pendant soixante ans, comme a fait le Trevi-. san, pour jouir deux ou trois miserables années, ou se voir contraint, comme Zachaire & le Philalethe, à se bannir soi-même de sa Patrie? Etre toujours fugitif & toujours en crainte: chercher continuellement la liberté, sans jamais trouver de repos : se séparer de la Société du genre humain, & par-là se priver d'un des plus solides bienfaits que Dieu ait accordé à l'homme. Væ soli, malheur à celui qui est seul; c'est la parole de l'Ecriture Sainte. Telle a été cependant la condi-

## viij PREFACE.

tion de ces Philosophes, dont on ambitionne le sort, & dont on recherche la Science. Telles ont été les peines, où ils ont été exposés.

D'autres, qui sans travail, ont crû profiter de celui d'autrui, par des projections vraies ou fausses, dont ils n'ont été que les instrumens, se sont-ils trouvés plus heureux? On les voit presque toujours périr d'une maniere funeste; moins peut-être par la malice des hommes, que par leurs propres fautes. Preuve certaine que la Providence n'a point attaché l'état de l'homme à ces travaux extraordinaires de curiosités: elle nous a destinés à marcher par des voyes plus simples & plus unies. Ce sont les réflexions que l'homme sensé doit faire sur tout ce qu'il trouvera d'historique dans mon Ouvrage.

Le Second Volume est destiné à un autre genre de personnes. J'ai

PREFACE. eru que le Philosophe fol & curieux me sçauroit gré de lui donner le Philalethe, tel qu'il n'a pas encore paru, ni en Latin, ni en François. Je souhaite que ces Artistes insensés en profitent. Et si j'avois crû leur faire plaisir, j'y aurois ajoûté, nonseulement les autres Ouvrages de ce Philosophe, mais je les aurois encore accompagné d'un grand nombre d'operations sur les seuls métaux, toutes extrêmement curieuses & fort utiles par les remedes qu'on en peut tirer, dont quelques - uns sont plus connus par leurs essets, que par leurs prépara-tions. Peut-être y viendrai - je, si je vois qu'on les demande.

Enfin le Troisième Volume satisfera des esprits d'un autre caractère. Dans le siècle où nous sommes on aime à lire superficiellement; mais on veut sçavoir du moins les titres de beaucoup de Livres. On ambitionne de connoître la rareté des

uns pour en orner son Cabinet, comme on feroit d'une porcelaine curieuse; on cherche à s'assurer de la bonté des autres pour les parcourir legerement; on ne veut pas même ignorer quels sont les mauvais Ecrivains, pour se donner dans le monde un air de Sçavant, en disant: ne lisez point celui-ci, c'est un Auteur médiocre; attachez-vous à celui-là comme j'ai fait; il est bon, j'en suis content: pour cet autre il est trop rare pour le conseiller; cependant j'ai eu le bonheur de le trouver & de m'en saisir. Voilà le goût du siécle. Hé-bien je le satisfais par les

Trois parties de mon Ouvrage.

L'homme du monde prendra donc l'historique du Premier Volume; l'Artiste méditera follement le Second Volume, & le curieux de Livres ne s'attachera qu'au Troisième.

Pour ne rien obmettre de plausible en Histoire, j'ai terminé le

Premier Volume par une Chronologie des célebres Artistes; c'est-àdire, des plus illustres rêveurs, dont l'humanité ait connoissance. Mais pourquoi dira-t'on, mettre une Chronologie à la fin d'une Histoire rangée elle-même, suivant l'ordre des tems? Nest-ce pas une répétition? Non, ce n'en est point une. Tous les Artistes n'ont pas mérité d'entrer dans le corps de mons Histoire: souvent c'étoient des gens obscurs, & toujours ensumés, dont les actions, renfermées dans un Laboratoire, ne se déclaroient qu'après leur mort; rien ne transpiroit de leur vivant, en quoi ils ont été sages. Ils n'ont paru depuis que par leurs Ouvrages: quelquesois mê-me on a de la peine à fixer le tems: où ils ont vêcu. Il sussissit donc de les faire connoître comme Philosophes, bons ou mauvais, en les: plaçant à leur rang. Cependant je n'ai mis que les plus considerables

d'entr'eux: les dattes que j'en donne sont ordinairement assez certaines; j'ai même eu soin d'avertir quand je ne les ai mises que par conjecture. Cette Chronologie se rapporte à l'Histoire, comme l'Histoire que j'écris se trouve éclairée par la Chronologie. C'est un abregé de mon Livre, qui doit même frapper, soit par l'ancienneté de la Science, soit par les noms des personnes qu'on y verra rapportés. J'ai crû qu'on seroit ravi de voir, d'un coup d'œil, la tradition suivie qu'on en peut faire. Cette Chronologie pourra même servir à ranger, dans l'ordre des tems, tous les Livres de ces illustres Visionnaires.

Il est tems de dire un mot de l'étimologie de la Science, dont je vais tracer l'Histoire. Il saut remarquer qu'il y a deux sortes de Chimie; l'une sage, raisonnable, nécessaire même pour tirer des remécessaire même pour tirer des re-

PREFACE. medes utiles de tous les êtres de la nature, sans en excepter ni les métaux, ni les mineraux: l'autre est cette Chimie folle & insensée, & cependant la plus ancienne des deux, par le moyen de laquelle les Artistes s'imaginent pouvoir convertir les métaux imparfaits en métaux purs & parfaits. La premiere a conservé le nom de Chimie, & l'on a donné à la seconde celui. d'Alchimie. Mais d'où viennent ces noms, c'est ce qui embarrasse moins les Philosophes, que les Litterateurs? Quelques - uns de ces derniers ont dit qu'elle derivoit de Cham (1) fils de Noé, qui la pratiqua, dit-on, en Egypte, & qui a même donné son nom à cette partie de l'Afrique, qui dans les saintes Ecritures, est nommée la Terre, ou l'habitation de Cham,

<sup>(1)</sup> Georg. Hornius, Historia Philosophia, Libr. 3. Cap. 5.

 $\overrightarrow{A}$   $\overrightarrow{P}$   $\overrightarrow{R}$   $\overrightarrow{E}$   $\overrightarrow{F}$   $\overrightarrow{A}$   $\overrightarrow{C}$   $\overrightarrow{E}$ .

Terra Cham, Tentoria Cham; & cette Province s'est long-tems nommée Chemie, aussi-bien que la Science dont nous parlons: Cela-est bien ancien, & je ne voudrois pas me fier à une semblable étimologie. D'autres la font venir, foit d'un mot grec, qui signifie fondre, soit d'un autre, qui veut dire extraire, parce que d'un côté: la Chimie est occupée à fondre, & de l'autre à extraire & tirer les essences des corps mêmes les plus durs, par le moyen du feu; & c'est aussi ce qui lui a fait donner le nom: de Pyrotechnie; c'est-à-dire l'art du feu, aussi-bien que celui de Spagyrique, qui signifie également extraire, ou tirer.

On a cherché aussi d'où vient le terme d'Alchimie: Je ne dirai pas comme ont fait quelques ignorans, qu'il vient d'un Roi nommé Alchimin; qui en sur, disent-ils, l'inventeur, Roi cependant qui n'e-

xista jamais. Il saut abandonner ces étimologies aux mauvais Artistes, qui operent & qui raisonnent également mal. Qui ne sçait que les Arabes, ayant tiré des Grecs & la science & le nom, l'ont conservé, en y ajoûtant seulement la syllabe, Al, qui leur est extrêmement samiliere, pour donner plus d'énergie à ce qu'ils veulent exprimer; c'est comme s'ils disoient la Chimie par excellence, comme l'Al-Coran est pour eux le Livre par, excellence.

Cette partie de la Chimie a eu encore le nom de Science, ou de Philosophie Hermétique, d'Hermès, ancien Roi d'Egypte, qui s'y appliqua le premier, ou si vous voulez qui s'en occupa le plus; cela est égal. On l'a nommée aussi Chrysopée, & Argyropée, parce qu'elle travaille sur l'or & sur l'argent, ou même Métallurgie, parce quelle s'exerce sur les métaux. Enquelle s'exerce sur les métaux.

fin les anciens Grecs, qui l'ont pratiquée, lui ont donné le nom de Science Divine, & d'Art Sacré, pour montrer, sans doute, qu'elle ne devoit être, ni divulguée, ni prophanée, en la mettant entre les mains du peuple. Aussi les Anciens en ont fait un grand mystere, n'en ayant jamais parlé qu'en termes allegoriques, de la maniere à peu près qu'ils traitoient les mystères, qui regardent la Religion ou la Divinité.



Qu'on ne croye pas, que dans tout ce que je rapporte d'historique, je veuille assurer la vérité de la Science Hermétique; je parle en Historien, & non en Philosophe; je rends ce que j'ai lû, & non ce que j'ai pratiqué.



## TABLE

Des Articles contenus dans l'Histoire de la Philosophie Hermétique.

## ARTICLE PREMIER.

I de Periode de la folie & de la fagesse humaine, Page 1 ART. II. Combien la Science Hermétique est ancienne, 3 ART. III. Les enfans de Noé se partagent les Arts & les Sciences, 5 ART. IV. La Philosophie Hermétique chez les Egyptiens, 7 ART. V. Histoire d'Hermès, ou Mercure Trismegiste, 9 ART. VI. Moyse connoît la Science Hermétique, 18 ART. VII. Si S. Jean a connu la

| •                  |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| xviij T A          | BLE                                   |
| Science Herméti    |                                       |
| ART. VIII. La Sc.  |                                       |
|                    | 20                                    |
| ART. IX. Le Phil   | osophe Démocrite                      |
| apprend la Scienc  | e Hermétique, 22                      |
| Art. X. La Scien   |                                       |
| •                  | Egyptiens, 33                         |
| ART. XI. La Sci    |                                       |
| . •                | 36                                    |
| ART. XII. Histoire | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                    | 40                                    |
| ART. XIII. At      | utres Philosophes                     |
|                    | ence de la Philo-                     |
| sophie Hermétiqu   |                                       |
| ART. XIV. La Ph    |                                       |
| par les Arabes.    |                                       |
| ART. XV. Les Ar    |                                       |
|                    | Sciences, 68                          |
| ART. XVI. La Sc.   |                                       |
|                    | abes, 70                              |
| ART. XVII. Geber   |                                       |
| ce Hermétique,     | 72                                    |
| ART. XVIII. And    |                                       |
| ges de Geher.      | 76                                    |
| ART. XIX. La Sc    | •                                     |
|                    | · · · · · · <del></del>               |

| DES ARTICLES.                    | xix   |
|----------------------------------|-------|
| continuë chez les Arabes,        | 80    |
| ART. XX. Le Solitaire Morien     |       |
| prend, pratique & enseign        | -,    |
| Philosophie Hermétique,          |       |
| ART. XXI. Dans quel tems vive    |       |
| Adfar, Morien & Calid,           |       |
| ART. XXII. Avicenne pratique     |       |
| Philosophie Hermétique,          |       |
| ART. XXIII. La Philosophie I     | Her-  |
| métique passe chez les Latins,   |       |
| ART. XXIV. Roger Bacon est un    |       |
| premiers, qui s'applique à la So |       |
| ce Hermétique,                   |       |
| ART. XXV. La Science Hermet      |       |
| pratiquée dans les autres Pa     | _     |
| 4 4                              | 118   |
| Albert le Grand,                 | 119   |
| S. Thomas d'Aquin,               | 131   |
| Alain de Liste,                  | 136   |
| ART. XXVI. Arnauld de Ville      | neu-  |
| · ve,                            | 138   |
| ART. XXVII. Raymond Lulle :      | s'ap- |
| plique à la Philosophie Hern     | néti- |
| que,                             | 144.  |
| ART. XXVIII. Chronologie         |       |
| •                                | •     |

•

1

•

| DES MATIERES.                  | xxj              |
|--------------------------------|------------------|
| Jacques Cœur,                  |                  |
| ART. XXXVII. Autres Phi        |                  |
| phes du quinziéme siécle; Nort | • -              |
| Riplay, le Cardinal Cusa &     |                  |
| theme.                         |                  |
| ART. XXXVIII. Suite de la S    |                  |
| ce Hermétique dans les seizién |                  |
| dix-septiéme siécles,          | 270              |
| Jean Aurelio Augurelli,        | 272              |
| Henri Corneille Agrippa,       | ·                |
| ART. XXXIX. Paracelse,         | 275              |
| Georges Agricola,              | 279<br>284       |
| ART. XL. Zacaire.              |                  |
| ·                              | 286,             |
| ART. XLI. Edouard Kelley,      | _                |
|                                | 306              |
| ART. XLII. Suite du seiziem    |                  |
| cle. Jean-Baptiste Nazari,     | · .              |
| Thomas Erastus,                |                  |
| Blaise de Vigenere,            | 319              |
| ART. XLIII. Etat de la Sc      |                  |
| Hermétique au dix-septiéme     | s stem           |
|                                | 322              |
| Le Cosmopolite,                | 323              |
| Michel Sendivogius;            | 328              |
| ART. XLIV. Lettre de M         | Def <sub>3</sub> |
|                                | •                |

| xxi | j TAB<br>noyers , Secretaire           |                                       |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ٠   | Marie de Gonzag<br>logne , Epouse di   | ue, Reine de Po-<br>Roi Uladistas,    |
|     | т. XLV. Vie                            | • • •                                 |
| •   | Baron Polonois, d<br>lemand, qui autre |                                       |
|     | Avocat,<br>T. XLVI. Des                | 351<br>Freres de la Rose-             |
| AR  | Croix,                                 |                                       |
|     | métique continuë<br>tiéme siécle,      | 381                                   |
| •   | nuent, dans le                         | dix-septiéme sié-                     |
| (   | cle, à s'appliquer<br>métique,         | à la Science Her-<br>388              |
| AR  | RT. XLIX. Les quent solidement         | Anglois s'appli-<br>à la Science Her- |
| •   | métique,<br>RE. L. Eyrenée P           | . 396                                 |
|     | RT. L.I. Suite de<br>lemands du dix-   |                                       |
|     | er. T.H. Olans                         | Borrichius, 417                       |

| DES ARTICLES.                     | xxiij      |
|-----------------------------------|------------|
| ART. LIII. Joseph-François 1      | _          |
| 'ART. LIV. Etat actuel de la      | · 422      |
| ce Hermétique,                    |            |
| La Science Hermétique en Afr      | ique,      |
| •                                 | 44 I       |
| En Grece,                         | 443        |
| En Amerique,                      | ibid.      |
| Dans l'Europe : les Anglois,      | 444        |
| Les François;                     | 446        |
| Les Hollandois,<br>Les Allemands, | 449        |
| Italiens & Espagnols,             | 450<br>452 |
| Des differentes conditions qui se |            |
| autrefois appliquées à la Se      | _          |
|                                   | 445        |
| Chronologie des plus célebres Au  | iteurs     |
| de la Philosophie Hermétique      | 459        |
| Table des Matieres contenuës      |            |
| le Tome premier de la Philos      | ophie      |
| Hermétique,                       | 487        |

HISTOIRE

# HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

HERMETIQUE

### I.

La Philosophie Hermetique est le Période de la folie & de la sugesse humaine.

Est-il tien de plus insensé, que de Tom. I.

# vouloir changer la nature des Etres; & s'attribuer, pour ainsi dire, les droits & les prérogatives du Souverain Créateur? Peut-on s'imaginer qu'on puisse penser sérieusement à pénetrer, à dévoiler même les Voyes secretes, dont la Divinité se sert dans la formation des Corps Metalliques? Corps, dont à peine on connoît la composi-

Mais aussi n'est-ce pas être véritablement sage, que de réussir à ne devoir qu'à soi-même son bonheur & ses Richesses Qu'il est glorieux & satisfaisant de trouver les moyens d'être utile à ses amis, de soulager les Pauvres dans leur indigence, de bénesscier la societé par des voyes louables, & avantageuses au bien public. C'est une douce consolation pour l'homme de bien de se pouvoir dire à soi-même; loin de chercher, comme tant d'autres, soit à anyahir, soit à diminuer le bien HERMETIQUE.

d'autrui, pour me procurer quelque avantage particulier, je suis en état de répandre dans le Commerce un bien, qui n'y est pas, connu, & auquel on ne s'attend point. Je me trouve heureux, sans rien ôter à personne de pouvoir enrichir les gens de mérite.

## II.

Combien la Science Hermerique est ancienne.

Tels sont les hommes dont je prétens parler; on y trouvera beaucoup de soux & très-peu de sages. Telle est la science dont je vais tracer l'Histoire en peu de paroles; & dans laquelle on trouvera beaucoup plus de saux que de vrai. Croira-r'on jamais que cette connoissance intime des Métaux, de leur transmutation & de leur persection, qui passe pour la plus grande chimere, qui soit entrée dans la tête des hommes, est

PHILOSOPHIE cependant une des plus ancienne de l'Univers? Je ne veux pas néanmoins la faire remonter jusques à Tubalcain, que quelques Auteurs ont regardé comme le Vulcain de l'Histoire Prophane, qui le premier des hommes sçut fondre & manier les Métaux. Je veux encore moins, comme l'ont fait quelques Ecrivains, la rapporter aux mauvais Anges, qui étant charmés de la beauté des filles des hommes du premier âge du monde, les séduisirent en leur apprenant, dit-on, les connoissances les plus secretes, qui regardent la transmutation des Métaux. En verité c'est aller trop loin que de pousser l'origine de cette science au-delà du Déluge. Il nous suffit de la prendre long-temps après cette inondation generale de l'Univers.

#### III.

Les enfans de Noé se partagent les Arts & les Sciences.

A peine les hommes, sortis de ce triste nausrage, avoient trouvé les moyens de satisfaire aux besoins les plus pressans & les plus ordinaires de la vie; à peine étoient-ils sormés dans la science des mœurs, science nécessaire & précieuse pour le bien de la societé, qu'ils ont cherché à persectionner les Métaux, c'est-àdire à donner une sorme à ceux quils tiroient des entrailles de la Terre, & à changer ceux qui sont impurs, en des Métaux purs & parsaits.

On remarque par l'Histoire Sainte que les ensans de Noé partagerent entre eux les divers talens, que les hommes peuvent pratiquer. Tous à la verité s'appliquerent à l'Agriculture; c'étoit l'occupation des premiers hommes : ce sur même une

Auteur; punition, qui devint nécessaire, s'ils vouloient soutenir &

prolonger leur vie.

Japhet, ou sa posterité joignit à l'ocupation primitive des hommes, le Talent de la guerre, les armes, le soin des Chevaux, & tout ce qui a rapport à la: vie active & tumultueuse. Sem & ses descendans, qui étoient d'un caractere plus doux, ou ceux d'entre eux, qui voulurent conserver l'innocence de la vie, s'appliquerent non-seulement à la culture de la Terre, mais encore à la vie Pastorale; Profession douce, occupation tranquille, qui l'homme à lui-même, & ne le jette point dans les embarras du monde. Ce qui leur donna lieu dans les veilles de la nuit, où les Etoiles paroissent avec plus d'éclat, d'admirer la grandeur du premier être dans le cours des Astres, qu'il a for-'més, & qu'il fait mouvoir avec une

HERMETIQUE.

régularité, qui n'est pas moins admirable, que leur création.

#### IV.

La Philosophie Hermetique chez les Egyptiens.

Cham au contraire, ou pour mieux dire ses enfans, choisirent, soit par goût, soit par une sage destination de la Providence, les Arts & les Sciences. Si Mezraim sils de Cham n'exerça pas lui-même la Chimie; l'on croit du moins qu'il la sit exercer par son sils aîné Thaut ou Athotis, nommé aussi Hermès ou Mercure, qui devint Roi de Thebes.

Cham porta donc vrai-semblablement cette science en Egypte

<sup>(1)</sup> Comme l'Egypte a eu autresois le nom de Chemia, de Cham, son premier habitant, aussi quelques Ecrivains en ont voulu tirer le nom Chimie, nommée souvent Chemia dans les Auteurs. C'est ce que je laisse à discuter à de plus habiles Critiques; c'est leur métier, & non pas le mien.

### PHILOSOPHIE

ou du moins son fils Mezraim. Et c'est de là que nous la voyons se répandre dans l'Univers.

Et sur ce que Noé a eu des enfans à l'âge de 500 ans, je ne dirai pas, comme a fait Vincent de Beauvais, que le Saint Patriarche a pratiqué lui-même la Chimie la plus parfaite, & qu'il a eu la Médecine universelle, qui est la partie la plus sublime de la Philo-Tophie Hermetique; il suffit de la donner à Cham ou à ses descendans, qui la cultiverent en Egypte. avec beaucoup d'autres sciences inconnuës au reste de l'humanité. Et si l'on pouvoit croire que l'ouvrage rapporté dans les Mss. Grecs de cette science, sous le nom d'Isis, fût de cette Princesse, on seroit assuré de l'antiquité de la Philosophie en Egypte, puisqu'elle étoit l'Epouse d'Osiris, qui est le même que Mezraim; ainsi la pratique de la Science Hermetique paHERMETIQUE:

Foît remonter à plus de 25 siecles avant l'Ere vulgaire. Mais je ne porte pas si loin ma prétention. Il suffit donc de la rapporter à Hermès ou Mercure, surnommé Trismegiste.

#### V.

Histoire d'Hermes ou Mercure Trismegiste.

L'Egypte avoit déja produit un Prince nommé Hermes ou Mercure, il est marqué à la tête des Rois de cette nation sous le nom de Tos ou d'Athotis, sils d'Osiris ou Mezraim & d'Isis; quoiqu'il ait illustré son regne par l'invention de l'Ecriture, & par la découverte de l'Arithmétique, de l'Astronomie, & même des Loix politiques; quoiqu'il sût d'un génie extrêmement subtil & très-propre à inventer (1) les choses nécessaires ou commo-

<sup>(1)</sup> Diod. Siculus Biblioth. Histor, initio

PHILOSOPHIE des à la vie des hommes, ce n'est pas néanmoins celui que les Chimistes regardent comme leur chef. Ils descendent jusqu'à Siphoas qui vivoit environ 800 ans après Athotis, & plus de 1900 ans avant l'Ere: Chrétienne. La science extraordinaire de ce Prince lui a merité le nom de seçond Thor; les Grecs l'ont connu sous celui d'Hermes, ou Mercure Trismegiste. Et son nom a été si célebre (1) dans les antiquités d'Egypte, pour avoir inventé les Sciences & les Arts & même la Physique, qu'on lui attribua depuis tout ce qui se faisoit de grand, aussi bien que tous les ouvrages, que l'on écrivoit sur les Sciences. C'est ce qui a produit jusques dans les premiers siecles du Christianisme des traités de Philosophie, dont la supposition saute

<sup>(1)</sup> Tertullianus de anima cap. 2. & adversus Valentinianos cap. 15. Hermetem Vocat Phyficorum Mazistrum:

HERMETIQUE. aux yeux. Et les Arabes qui recevoient avidement tout ce que les Grecs leur présentoient, traduisirent en leur Langue les Livres qu'on lui attribuoit sur les venins; sur l'Astrologie & sur les Pierres

précieuses (1).

Ce Prince fut donc un modele des plus accompli de justice & de pieté. Il entreprit, dès qu'il fut sur le Trô ne, de rétablir la pureté de la Religion & de rendre aux Loix morales leur ancienne vigueur. Dans ce dessein, il sit rechercher tous les anciens monumens d'Athotis & d'Atrib, où les principes du culte public, des Loix & des Arts étoient

<sup>(4)</sup> Hermes de Venenis & Antidotis: Hermetis Astrologia sont dans les Manuscrits Arabes de la Bibliotheque publique de Leyde: & Thomas Erpenius avoit un Livre d'Hermès De Lapidibus pretiosis, écrit dans la même langue. David Hoefchelius sit imprimer à Augsbourg, l'an 1597. Hermetis Iatromathematica, sans parler des sept Chapitres, qui sont in theatro Chymica, & de beaucoup d'autres,

#### PHILOSOPHIE

gravés, afin de les faire connoître à tous ses Sujets, en les faisant écrire en caracteres communs. Mais ayant remarqué que la force de la Coutume l'emportoit sur l'évidence des premiers principes, & qu'il falloit nécessairement accorder quelque chose à l'usage, il y joignit des Commentaires (1) qu'il composa en 42 Volumes.

Le premier de ces Livres ne contenoit que des Hymnes pour honorer la Divinité: mais le fécond étoit un Traité complet du devoir des Rois. Il auroit paru dangereux à un Prince médiocre que ses Sujets osassent examiner sa conduite; mais la confiance de Siphoas étoit telle qu'il ne craignoit point de les exciter à juger, par les regles les plus étroités, s'il étoit vrayement digne de commander aux autres hommes.

<sup>(1)</sup> Clemens Alexandrinus Libro VI. Stromanna, d'où je tire le détail des Liunes d'Hermès an Mercure Trismegiste, c'est-à-dire très grand.

• Il composa les quatre Livres suivans à l'usage d'un Ordre de Prêtres, qui s'appliquoient à l'Astronomie. Le premier traitoit du rang des Planetes; le second des conjonctions du Soleil & de la Lune: le troisième & le quatriéme du lever & du coucher du Soleil.

Ensuite Siphoas comprit en dix autres Volumes toute l'étendue des Prêtres, dits Hierogrames, ou Ecrivains sacrés. Le premier apprenoit à connoître les caracteres Hieroglifiques & toutes les écritures mysterieuses. Le second contenoit une description génerale du monde. Le troisième traitoit de la Terre en général; le quatriéme du cours du Soleil & de la Lune; le cinquiéme du mouvement des autres Planetes; le sixiéme contenoit la description particuliere de l'Egypte; le sepriéme celle du Nil & de ses proprietez; le huirième celle des lieux con+ sacrés; le neuvierne traitoit des mes 14 PHILOSOPHIE fures, & le dixième des choses propres aux Sacrifices.

Les Prêtres, qui aspiroient aux plus grandes Dignités de leur état, s'exerçoient dans la lecture des dix autres Livres, dans lesquels Siphoas avoit renfermé tout ce qui avoit rapport à la Discipline Eccléssassique, ou au culte des Dieux, & à l'épreuve des Victimes. Le premier donnoit les regles des Sacrifices. Le second traitoit des Offrandes le troisième des Hymnes le quatriéme des prieres, le cinquiéme des ceremonies, le sixiéme des jours de Fêtes, le septiéme des abstinences, le huitième des purifications, le neuviéme des expiations, & le dixiéme des funérailles.

Enfin ce sçavant Prince composa encore dix livres plus sublimes que les précedens, dans lesquels il renserma les Loix génerales & particulieres, avec deux amples Traités, l'un de la nature de

HERMETIQUE. l'ame, & l'autre de celle des Dieux. Ceux qui possedoient les vingt - six premiers Livres passoient à l'étude de ceux-ci, qui les rendoient capables d'exercer les fonctions de la Judicature & de présider à la recette des impôts. On sçait qu'en Egypte la Religion, la Philosophie, les Loix & les Finances étoient entre les mains des Prêtres. Ainsi toute la science des Egyptiens étoit comprise dans les trente-six premiers Volumes composés par le Roy Siphoas; les six derniers traitoient particulierement de la Médecine, & faisoient l'étude des Prêtres, qui se consacroient au soulagement du Public. Le premier de ces Livres contenoit une 'description génerale du corps humain: le second traitoit des causes des maladies; le troisiéme des inftrumens, le quatriéme des remedes, le cinquieme des yeux, le sixième des femmes.

C'est en cet ordre que le plus scavant Roy qu'ait eu l'Egypte, distribua la Philosophie, & partagea l'étude de ses Sujets, ou plutôr la matiere de leur application. Ptolomée Philadelphe employa Mané-thon à traduire en Grec ces beaux ouvrages: mais l'original & les copies se sont également perdues, de sorte qu'il ne nous en reste que des notions generales: le Pœmandre & tous les autres Livres qu'on attribuë à Trismegiste étant manisestement faux & supposés. C'est avec raison qu'Eusebe se plaint que les Prêtres d'Egypte ayant un si beau fondement de science & de Religion dans les Livres d'Hermès, l'avoient négligé, pour y substituer des allégories frivoles, & des fictions inutiles, ou dangereuses.

Mais de tant d'Ouvrages célebres de Siphoas, aucun n'est si digne de mémoire, ni si essentiel à l'Histoire, que le changement qu'il HERMETIQUE: 17 Int dans l'étendue de l'année, qu'il augmenta de cinq jours pour les années communes, & de six jours pour les Bissextiles.

Mais pour revenir au regne de ce Monarque, soir que les embarars du Trône, soir que les dangers d'une guerre continuelle ayent abregé la durée du Regne de ce Prince, il est certain qu'il sut trèscourt, n'ayant pas duré plus de 14 ans.

Tel est le Prince dont les Philosophes Chimistes sont leur Héros. Ils prétendent qu'il se retira du monde pour vaquer à l'étude de la nature, & à la contemplation du Créateur, méprisant également les grandeurs humaines & les soins qui y sont attachés.

C'est donc en Egypte que les Israelites apprirent quelque chose de cette science: & c'est des Egyptiens qu'elle est venue aux Grecs.

#### VI.

Moyse connoît la science Hermetique?

Moyse avoit été sormé dans toutes les Sciences des Egyptiens, dont la (1) plus secrete & en même tems l'une des plus essentielles, étoit celle de la transmutation des Métaux : on ne doit donc pas s'étonner de lui voir sondre, calciner, & mettre en poudre cette Masse énorme du Veau d'or, dont en son absence le peuple d'Israël s'étoit sait une divinité, pareille à l'Apis d'Egypte. Cette calcination n'a pû se faire sans le secours du seu. Il y a plus, Moyse sait dissoudre & délayer dans l'eau commune cet (2) or calciné, ce

<sup>(1)</sup> Actorum Cap. VII. †. 22. & Philo de Vita Moss Lib. 1. Didicit Moses ab Egyptiis, Arithmeticam, Geometriam, Rythmicam, Metricam, Harmonicamque theoriam & omnem Musicam, tum & symbolicam Philosophiam, quam sacris Libris describunt.

(1) Exod. XXXII. 20.

qui est contre toutes les expériences, puisque sans le secours d'une science particuliere, l'or en quelque petite quantité qu'il soit, se précipite toujours au sond de toutes les Liqueurs ordinaires, ausquelles on le joint.

Or c'est à cette Science, c'est à cette connoissance particuliere, qui change la nature des Métaux, que nous donnons depuis long temps le nom de Philosophie, ou de Chimie Hermétique; & qui sut nommée par les Grecs & vrai-semblablement par les Egyptiens, l'Art facré, la Science Divine.

**T7 T T** 

# VII.

Si S. Jean a connu la Science Hermetique.

Mais puisque je suis sur un fait de l'Histoire Sainte, je n'ose dire avec un celebre Auteur Ecclésiastique, que S. Jean l'Evangeliste a lui-mê.

me été Chimiste. Adam de S. Vicitor marque donc dans une Prose, chantée autresois dans l'Eglise, que ce Saint Apôtre, pour soulager les Pauvres, faisoit non seulement des Diamans, soit avec la poudre de ces pierres précieuses, soit avec de simples cailloux; mais même qu'il faisoit (1) de l'or. Et l'on sçait que la Chimie Hermetique ne travaille pas moins sur les pierres précieuses que sur les Métaux.

#### VIII.

La Science Hermetique à la Chine;
Mais par quelle étrange singula?

(1) Cum gemmarum partes fractas
folidasset, has distractas
tribuit pauperibus.

Inexhaustum fert Thesaurum;
qui de virgis fecit aurum,
Gemmas de lapidibus.

C'est ce qu'on lit dans une Prose sur S. Jean l'Evangeliste composée par Adam de S. Victor qui vivoit au XII. Siecle: & Vincent de Beauvais a'dit la même chose, in Speculo Naturali, HERMETIQUE.

rité arrive-t'il, que cette science,

qui paroît n'avoir été pratiquée d'abord, qu'en Egypte, se trouve néanmoins connuë à la Chine 2500 ans avant l'Ere Chrétienne, suivant le rapport du Pere (1) Martini Jesuite? Il est vrai néanmoins qu'ils n'en ont rien écrit: contens de s'y appliquer & d'en tirer tout l'avantage, qu'elle peut produire, ils l'enseignoient seulement de vive voix à leurs éleves.

Aulieu que les Prêtres Egyptiens ne se contentoient pas d'en écrire, ils s'appliquoient encore à la pratiquer constamment; puisque l'Histoire (2) nous assure que dans le Temple de Vulcain; qui étoit à Memphis, il y avoir un lieu destine pour la pratique de cette Science.

(2) Zozimus Panopolitanus; Eusebius, Synesium

<sup>(1)</sup> Martini in historia Sinica. Et le Pere la Comte dans ses Mémoires sur la Chine.

#### IX.

Le Philosophe Démocrite apprend la Science Hermetique.

C'est là que le Philosophe Democrite (1) qui vivoit près de 500 ans avant Jesus-Christ, en eut connoissance. Et pour y parvenir, il s'étoit fait initier dans les Mysteres des Egyptiens par les Prêtres de la Nation. C'est ce qu'un Auteur (2) du XIe. siecle, grand Philosophe & très-habile dans l'antiquité a eu soin après Eusebe de remarquer dans sa Lettre à Xiphilin Patriarche de Constantinople.

L'Histoire qui nous a parlé de Democrire, nous a fait connoître qu'il étoit né à Abdere, ville Maritime de la Trace sur la mer Egée,

<sup>(1)</sup> Euseb. Præparat. Evangelicæ. Lib. 104
cap. 2.
(2) Psellus in Epistola ad Ziphilinum Patriarch. Constantinop.

MERMETIQUE. 25
au Nord-Est de l'Isle de Tasse. Son
Pere homme puissant, étoit à la
Cour de Xercès Roi de Perse, &c
ce Prince voulut consier (1) l'éducation du jeune Democrite aux
Mages, c'est-à-dire aux Philosophes
de cette Nation. On nomme même
entre eux (2) Ostanes, le grand Ostanes, dont le nom qui paroît un
Titre de Dignité, est devenu sort
célebre dans la suite.

C'est donc de ces Philosophes que Democrite, encore jeune avoit appris la Theologie des Orientaux, aussi-bien que l'Astrologie, on assure qu'il étoit sils d'Hegestrate, d'autres disent d'Athenocrite, ou même de Damasipe: voilà bien des Peres

(1) Diogenes Laertius in Democrito.

<sup>(2)</sup> De Ostane Magno vide Plinium Histor, Natur. Lib. 30. cap. 1. Tertullianum de anima cap. 57. Voyez aussi

S.Cyprian. de Idolorum vanitate, Arnobium adversus Gentes Lib. 1. Minutium Felicem in Octavio; S. Augustinum Lib. 6. contra Donag tistas.

soit, ce pere avoit beaucoup dépensé au Service du Roy de Perse, qui par reconnoissance, qualité rare dans un Prince, se chargea de saire instruire Democrite. Le goût des sciences lui vint; c'est ce qui l'o-

bligea de voyager dans la Grece.

Peu content de la Philosophie ordinaire, qui s'y enseignoit, il se transporta en Egypte, parce qu'il fçavoit que c'étoit le séjour des Sciences les plus sublimes. Il ne suo pas trompé dans ses esperances; Il y. apprit non-seulement la Geometrie, mais encore une Physique plus curieuse, & plus interessante que celle des Philosophes de la Grece. On croit même que pour engager les Prêtres Egyptiens, à ne lui rien cacher de leurs plus secrets mysteres, il se sit initier parmi eux, ce qui se pratiquoit, dit-on, par la circoncision. C'est dans ce séjour qu'il fut instruit de la Philosophie Hermetique,

MERMETIQUE. 25 metique, & l'on ne sçauroit disconvenir que ce Philosophe n'eût des lumieres (1) extraordinaires, & superieures mêmes à celles des Philosophes ses contemporains, puisqu'on ne sit pas difficulté de les qualisier de Magie, parce qu'au moyen d'une science inconnuë, il operoit des choses, qui tenoient du prodige.

Si nous en croyons quelques Historiens, Democrite sut instruit par
Ostanes même, que le Roy de Perse
avoit envoyé à Memphis, pour être
exactement instruit non-seulement
de la Resigion des Egyptiens; mais
encore de la connoissance des Lettres sacrées, dont les Prêtres se réservoient l'intelligence. Outre Pammenés, qui nous est aujourd'hui
très-peu connu, Democrite trouva

<sup>(1)</sup> Plenum miraculi, & hoc pariter utrasque artes effloruisse, medicinam dico, MAGICEN-que eadem ætate, illam Hyppocrate, hanc DEMO-CRITO illustrantibus. Plin. Hist. Nat. Lib. 30. c. L.

dans le Temple de cette Ville célebre une illustre Juive nommée Marie, semme (1) d'esprit & très-curieuse, qui avoit penetré dans tous les secrets de la Philosophie, & sous le nom de laquelle il nous reste aujourd'hui un livre sur la Science Hermetique. Democrite & Marie gagnerent par leur sagesse & leur discretion, l'estime que les Prêtres d'Egypte resuserent à Pammenés pour son indiscrétion.

C'est à cette intime liaison avec

<sup>(1)</sup> Democriti Abderitæ Physici Philosophi præclarum nomen; hic ab Ostane Medo, ab ejus ævi Persarum Regibus sacrorum præsecturæ causa in Ægyptum misso, sacris litteris initiatur æ imbuitur, in Memphis sano inter Sacerdotes æ Philosophos, cum quibus erat Maria, mulier quædam Hebræa, omni disciplinarum genere exculta, æ Pammenès. De auro æ argento æ lapidibus æ purpura, sermone per ambages composito scripsit, quo dicendi genere usa est etiam Maria. Verum hi quidem Democritus æ Maria, quòd ænigmatibus plurimis æ eruditis artem occultassent, laudati sunt: Pammenès quòd abundè æ apertè scripsisset vituperatus est. Synecellus p. 248. Chronographia.

27

ces Prêtres que nous sommes redevables du petit Traité de l'Air Sacré, attribué à Democrite; c'est ainsi que les Grecs appelloient la Philosophie Hermetique; il y nomme même Ostanes pour son Maître. Soit donc que le Traité, que nous en avons vienne de lui, soit qu'on l'ait seulement tiré de ses ouvrages, il est certain qu'il est très-ancien, puisqu'il a été commenté par des Auteurs Grecs dès le commencement du cinquième siecle de l'Eglise.

D'Egypte le Philosophe Democrite tourna du côté de la mer rouge; alla chez les Chaldéens, gens habiles dans l'Astronomie; on croit même qu'il passa dans les Indes, où il eut quelques conferences avec les Gymnosophistes, qui étoient les Philosophes de la Nation & poussa jusques dans l'Ethiopie A-

statique.

Tant de Voyages n'enrichis-

soient pas le Philosophe; il y dépensa même tout son Patrimoine, qui montoit à plus de cent Talens; ce qui ne faisoit pas moins de cent vingt mille livres. Il revint donc orné de beaucoup de connoissances, mais denué de tout ce qu'il

avoit eu des biens paternels.

Il est bien difficile de croire qu'au moins au retour de ses Voyages, il ne se soit pas rendu à Athenes, qui étoit alors le séjour des Arts & des Sciences. Un Philosophe du caractere de Democrite, veut tout voir, & doit tout examiner. On assure que dans cette grande Ville, il eut quelques entretiens avec Socrate, qui le regarda comme un Philosophe superieur à tous les autres, surtout dans la Physique, les Mathématiques, & les Arts liberaux.

Enfin après bien des courses differentes, il lui fallut revenir dans sa Patrie, & s'y fixer: c'est un goût

de tendresse, que nous apportons en naissant. Il y arriva pauvre, & fut par conséquent méprisé: mais avec le secours de son frere Damasus, il ne tarda gueres à regagner l'estime du Public, dès qu'on le vit dans l'opulence. Cependant toutes les connoissances qu'il avoit acquises & dont il vouloit jouir, lui infpirerent du dégoût pour le monde. Il se mit dans la solitude: une cabane qu'il s'étoit formée dans un Jardin, fut pour lui un lieu de délices. Dans la retraite, toujours favorable à la Philosophie, Democrite s'occupa des differentes sortes de Chimies & passa le reste de ses jours à travailler sur les Plantes (1) & sur les Mineraux; ce qu'il faisoit peut-être pour mieux cacher ses

<sup>(1)</sup> Itaque Herculè, inquit, omnium Herabarum succos Democritus expressit: & ne lapidum, virgultorumque vis lateret, ætatem inter experimenta consumpsit. Petronius Arbiter in Satyrico.

30 Philosophie

opérations sur les Métaux. Il poussoit même ses travaux jusques surles pierres précieuses, il sondoit des cailloux, (1) dont il faisoit des Emeraudes & donnoit toutes sortes de couleurs aux pierres artificielles, gu'il faisoit; il amolissoit l'yvoire & s'adonnoit à beaucoup d'autres curiosités.

Cette douce retraite lui procura la fatisfaction d'arriver tranquilement du terme commun de l'humanité; il mourut donc âgé de 109 ans; mais dans sa maladie il sut visité par Hippocrates. Ce Chef de la Médecine vint chez le Philosophe avec une aimable & jeune personne, qu'il conduisoit avec lui. Democrite, qui avoit la science de la Physionomie, la salua le premier

<sup>(1)</sup> Hic etiam dostissimus fuit Democritus, primus enim liquandi lapides, singendi Smaragdos, & quemlibet infundendi colorem rationes adinvenit. Seneca Lib. 14. Epist. 91. Ebur. emollire noverat, aliaque innumera. Idem.

HERMETIQUE. 31 jour comme vierge: le lendemain elle revint avec le Medecin; alors le Philosophe l'ayant regardée, la salua comme semme.

Une sœur extrêmement dévote qui l'assisteit à la mort, étoit inconfolable de voir mourir son frere dans le temps de la Fête de Cerés. Democrite lui désendit de s'assiste ger & lui ordonna de lui apporter tous les jours du pain chaud, & de le lui faire respirer. Par ce moyen il conserva sa vie pendant les trois jours que dura cette Fête: après quoi il mourut, ou plûtôt il finit de vivre d'une maniere fort tranquile. Pouvoit - il en arriver autrement dans un âge aussi avancé?

Nous ignorons ceux des Grecs à qui passa pendant quelque temps cette science sublime de Democrite. Il est sûr qu'elle se conserva en Egypte. Peut-être trouvera - t-on un grand vuide entre Hermès ou Mercure Trismegiste,

B iiij

PHILOSOPHIE

sous lequel on prétend que la Chymie a eu le plus de cours, & le temps où vivoit Democrite. Mais ce vuide n'empêche pas de dire que les Egyptiens n'ont pas discontinué de travailler dans cette science; les lumieres qu'en tira Démocrite n'étoient pas celle d'une science nouvelle parmi ces peuples. On sçait que les Egyptiens n'écrivoient les secrets Mysteres de la Religion & de la Philosophie, qu'en Lettres sacrées, dont les seuls Prêtres se réservoient la connoissance, sans la communiquer dans la Nation & moins encore à des Etrangers. (1)

<sup>(1)</sup> Litteras quas (Ægyptii) Sacras appellant (id est Hieroglyphicas) soli Sacerdotes, norunt, à parentibus suis privatim acceptas. Diodor. Siculus Libro IV.

Quæ Sacerdotes (Ægyptii) cognita in Arcanis habent, nolunt ut veritas ignora sit, ad multes manare, pæna iis etiam adjecta, qui ea produnt in vulgus. Idèm Diodorus.

Iidem Sacerdotes (Ægyptii) cum scientia rerum cœlestium præstarent, sed servarent eam in Arcanis, neque cum quoquam dignarentur

#### X.

La Science Hermétique se perpetud chez les Egyptiens.

Ainsi cette Science, si curieuse; n'étant connuë que d'eux seuls, ce sur une grace toute particuliere, qu'ils accorderent à Démocrite, de lui en faire part. Les tems postérieurs montrent que les Egyptiens naturels, quoique soumis par les Grecs, & ensuite par les Romains, n'avoient point abandonné la pratique de la Philosophie Hermétique, ou de la Chimie métallique; Cléopatre elle-même s'y appliqua. Elle avoit été instruite dans cette Science par un Prêtre Egyptien, nommé Comarius; leurs Traités,

communicare, tempore tamen & oblequio victi nonnulla aperuere præcepta; Barbaris interim plurima omnino occultantibus. Strabo Geogram phiæ, Lib. 17.

que j'annonce dans le Catalogue, joint à cette Histoire, subsistent encore aujourd'hui dans les manuscrits Grecs de Sa Majesté. Et pour en venir à la preuve; par quel autre moyen, que par la Science Hermétique, cette Reine auroitelle dissous & converti en liqueur cette belle perle, qu'elle avala dans un repas?

La facilité que les Egyptiens avoient de faire de l'or & de l'argent, & par conséquent de lever & d'entretenir des troupes, leur donna plus d'une sois lieu de se révolter contre les Romains. C'est ce que marque Suidas (1.) après

jus Libros Diocletianus perquisitos exussit, eo quod Ægyptii res novas contra Diocletianum moliti suerant, duriter atque hostiliter eos tractavit. Quo tempore etiam Libros de Chimia, auri & argenti à veteribus conscriptos conquisivit & exussit, ne deinceps Ægyptiis divitiæ extarte illa contingerent, neve pecuniarum affuentia consist in posterum Romanis rebellament. Suydas in verbo Chemeia.

HERMETIQUE. 35 d'anciens Auteurs, & Diocletien ne crut pas trouver de moyen plus sûr de les contenir dans leur devoir, & dans la soumission qu'ils devoient aux Empereurs, que de leur enlever & de brûler tous leurs Livres de Chimie. C'est ce que Paul Orose (1) Prêtre Espagnol, & Contemporain de S. Augustin, avoit marqué 600. ans avant Suidas.

Mais long-tems avant Diocletien, on eut à Rome quelque idée de la Science Hermétique. Caligula, (2) l'un des premiers Cesars, avide d'amasser des richesses, chercha lui-même à y réussir; il sit de l'or, mais il n'y trouva point d'a-

Bvj.

<sup>(1)</sup> Paulus Orosius, Libro VII. Histor. Cap.

<sup>(2)</sup> Invitaverat spes Casum (Caligulam) Principem avidissimum auri; quam ob rem justit excoqui magnum auripigmenti pondus: & plane sicit aurum excellens, sed ita parvi ponderis, ut detrimentum sentiret. Plinius, Lib. 33. Historian. Cap. 4.

PHILOSOPHIE vantage, ce qui donne lieu de croite que cette Science ne sit aucun progrès chez les Romains.

Ainsi on peut juger qu'il suffit, pour sormer une tradition dans une Science secrete, & cachée par la Nation même, qui l'exerce, d'en trouver des traces, non pas annuellement, mais au moins de tems en tems. Il n'en seroit pas de même des Sciences & des Arts cultivés par toute une Nation. Alors la tradition doit être plus claire. & mieux suivie.

#### XI.

La Science Hermétique connue des Grecs.

La persécution de Diocletien, qui est vraisemblablement celle de l'an 284. de l'Ere Chrétienne, empêcha les Egyptiens de continuer, pendant quelque-tems, la ptatique de la Philosophie Hera

HERMETIQUE. métique. Les Grecs, qui vêcurent après Constantin, instruits sans doute, moins par les Ecrits de Démocrite, que par les Prêtres d'Egypte, s'y appliquerent dans la suite. Quelques-uns de leurs Livres sont imprimés, & les autres se trouvent encore dans les differentes Bibliotheques des Princes; celle de Sa Majesté en contient un grand nombre, tous fort considerables par le nom de leurs Auteurs; tels sont Synese, Philosophe Platonicien, & ensuite Evêque de Ptolemaïde, vers l'an 410. Heliodore, ami de Synese. Zazime, né à Panopolis, dans le Territoire de Thébes, mais qui demeuroit à Alexandrie, vers le même tems. Olympiodore, né à Thébes, qui vivoit peu de tems après Zozime; Ostanes, Egyptien, Etienne d'Alexandrie, au septiéme siécle, aussi-bien que Hierothée, qui parut vers le même tems. Tous ces Artistes célebres étoient Egyptiens, & avoient sans donte été instruits de la Philosophie Hermétique par les Prêtres d'Egypte. On peut ajoûter à ces Auteurs Philippe, Prêtre, & Protosyncelle de l'Eglise de Constantinople, attaché à S. Jean Chrysostome. Il s'en trouve encore un grand nombre d'autres, dont les noms ne feroient que charger ce discours.

Léon Allatius, sçavant Grec, retiré à Rome au milieu du dernier siécle, avoit eu dessein de les publier; mais ce projet n'a pas été exécuté; & je puis dire, sur ce que j'en ai lû, que nous n'y perdons rien, & que quand nous les aurions, nous ne serions pas plus instruits que nous le sommes aujourd'hui; car les anciens Philosophes avoient leur Dictionaire particulier, comme les modernes ont le leur; & ils n'étoient, ni moins reservés, ni moins discrets sur leur première matière, que ceux qui,

dans ces derniers siécles, ont posfedé cette sublime Science. Elle subsista même chez les Grecs jusqu'au douzième siécle, puisque vers ce tems-là nous avons à ce sujet quelques écrits de Michel Psellus, grand Philosophe, attaché aux Patriarches de Constantinople, Michel'Cerularius & Jean'Xiphilin.

Les autres Bibliotheques n'en ont pas moins que celle de Sa: Majesté: on en voit un grand nombre dans la Vaticane, dans celle de Vienne en Autriche, dans l'Ambrosiene de Milan, dans celle de l'Escurial, aussi bien que dans celle de Venise & de Baviere. Ainsi on trouve partout des preuves de la cupidité des anciens, ou plûtôt du désir que tous les hommes ont toujours eu d'amasser des richesses, & de ne les devoir qu'à leur propre: industrie. Doit-on s'étonner si ceux qui vivent aujourd'hui sont possedés de la même passion?

## 40 PHILOSOPHLE

### XII.

## Histoire de Synese.

Tous ceux neanmoins dont nous venons de parler, quoique également habiles, ne sont pas également connus. Le plus illustre est Synese de Cyrene, l'une des principales Villes de la Pentapose de Libie, à l'Ouest de la basse Egypte. Sa Genealogie, qui remontoit jusqu'aux anciens Rois de Sparte, & même jusqu'à Hercule, plus de douze siécles avant l'Ere Chrétienne, se trouvoit écrite & conservée soigneusement dans les Régistres publics de Cyrene; il y étoit né vrai-semblablement vers l'an 365. de l'Ere Chrétienne: le goût qu'il eut pour la Philosophie & pour les Sciences même les plus sublimes, l'engagea de les cultiver avec soin. Il fit ses délices nonseulement de l'éloquence & de la

HERMETIQUE. 41
Poësie, mais même de la Geometrie & de l'Astronomie. Tout ce que la Philosophie de Platon & de Pytagore avoient de plus secrets lui étoit familier, mais comme la Ville de Cyrene, qui avoit déja produit Carneades & Aristippe, celèbres Philosophes de l'antiquité, étoit moins une Ville, qu'un assemblage de mazures, où les Sciences n'étoient plus cultivées; il crut que pour se persectionner, il devoit faire le voyage d'Alexandrie.

Synese porta dans cette Ville, un grand amour pour la verité, qu'il avoit persectionné par la pratique de la vertu. Dans sa patrie il apprit avec étonnement qu'une Dame très-illustre nommée Hypatia, (1) enseignoit publiquement à

<sup>(1)</sup> Cette illustre Philosophe fut tuée à coups de pierre, vers l'an 415, par les Chrétiens. Ainsi on juge par cette mauvaise action qu'elle étoit Bayenne. Ce n'étoit gueres là le moyen de convertir les Payens d'Alexandrie.

Alexandrie, la Philosophie de Platon. Charmé de trouver dans cette favante personne un prodige qu'il n'avoit pû croire, il se mit sous sa discipline, il en apprit tous les mystéres de la Philosophie, & il conçut une si grande estime pour cette illustre Dame, que souvent il l'appelle sa mere, sa sœur, sa Maîtresse, sa Bienfaictrice; cela même depuis qu'il sut élevé à l'Episcopat, & soumettoit à son jugement tous les ouvrages, qu'il devoit publier.

Ce sut dans cette grande Ville qu'il sit connoissance avec de sçavans Egyptiens; sur-tout avec Dioscore Grand Prêtre du Dieu Serapis, & lui-même étoit encore Payen. C'est là que sormé dans la Science Hermetique, il connut le Traité de Démocrite, sur la Physique sécrete. Comme ce Traité est sort obscur, Synese y sit quelques Remarques, qu'il ad-

HERMETIQUE. dresse à ce grand Prêtre; mais les explications ne satisfont pas plus que le Texte: Il est vrai que les Philosophes Hermetiques s'engageoient dès-lors, comme ils font encore aujourd'hui, à garder in-violablement le sécret de leur Science, & leur serment se trouve dans les Manuscrits Grecs de Sa Majesté, que j'indique dans le Catalogue. Ils alloient encore plus loin (1) puisqu'ils refusoient de découvrir les mysteres de la Philosophie de Platon. Et lors même que Synese écrivoit à des Philosophes il ne vouloit pas s'expliquer nettement dans ses Lettres; de peur qu'elles ne tombassent en des mains vulgaires & prophanes; il poussa le scrupule jusqu'a ré-prendre severement (2) Herculien son ami, sur ce que ce dernier

<sup>(1)</sup> Synesius Epist. 36.

<sup>(2)</sup> Epist. 142.

PHILOSOPHIE avoit parlé plus clairement qu'il ne devoit des sécrets de la Philosohie, qu'il lui avoit découverts.

Synese non content des lumiéres qu'il avoit puisées dans la Ville d'Alexandrie, voulut voir Athenes, & connoître par luimême si l'Academie, le Lycée, & la Gallerie des Stoiciens répondoient encore à la réputation que Platon, Aristote, & Zenon, leur avoient procurées; mais il en revint fort mécontent. Cette Ville celébre, ne conservoit plus que les noms des illustres Assemblées, qui l'avoient autrefois décorée: on n'y trouvoit que des Artisans, des Marchands; point de Sçavans & nuls Philosophes.

Au retour de ce voyage, Synese se six dans sa patrie, où la Philosophie, les Lettres & la Chasse faisoient son occupation. Cependant jamais il ne voulut porter l'habit de Philosophe, se

HERMETIQUE. lon l'ancien usage, qui se conservoit encore; il refusa même de lire ou faire lire publiquement ses ouvrages; sa naissance & sa modestie, le mettoient au-dessus de ces médiocres avantages, qui flattoient la vanité des Philosophes du commun. Content d'une douce & tranquile retraite, il se conservoit libre & dégagé de toute occupation, & des soins de la vie du monde. Il ne pensoit (1) uniquement qu'à conserver son esprit dans un calme parfait, éloigné de tout ce qui pouvoit en troubler la paix & le repos. Ce n'étoit cependant ni oissveté, ni paresse, qui le tenoient éloigné des affaires; car dès qu'il s'agissoit de rendre service à des particuliers, ou même à des Villes entieres, il s'y prétoit volontiers, selon les besoins qui se présentoient. Ainsi

<sup>(14)</sup> Epift. 57.

PHILOSOPHIE au milieu de la solitude, il confervoit le désir d'être utile au prochain & à sa patrie; & dans l'embarras des affaires, il ne perdoit pas le gout de la Philosophie, ni de l'Etude.

Ce caractere bienfaisant, & ce zéle pour le bien public, que Synese a toûjours conservé, fut cause que la Ville de Cyrene & les quatre autres de la Pentapole, le députerent en 397. à Constantinople pour représenter à l'Empereur Arcade l'état déplorable, où se trouvoit sa patrie; & pour lui de-mander du secours: & comme dans ces anciens tems on étoit aussi prompt & aussi actif à la Cour à faire le mal, que lent à procurer le bien; il se vit contraint de rester trois ans à Constantinople, pour obtenir l'effet des Requêtes de ces Villes affligées; il n'en vint même à bout qu'en faisant quelques presens. Tel étoit HERMETIQUE. 47 dès-lors le caractére de la Cour & des Courtisans. Mais l'an 400. de J.C. un tremblement de Terre, qui désoloit Constantinople, l'obligea de retourner dans sa patrie, il y rendit compte de sa négociation, & l'on croit qu'il s'y sit baptiser. De là il revint à Alexandrie, où il se maria, vers l'an 403. & ce sut le Patriarche Theophile, qui en sit la cérémonie.

Si les soins d'une famille ne le détournerent pas entierement de l'étude de la Philosophie; du moins peut - on dire qu'ils en rallentirent l'assiduité. Mais sa vertu n'en souffrit pas, elle le mit même dans une si haute réputation que la Ville de Ptolemaide venant a manquer d'Evêque l'an 410. on jetta d'un commun accord, les yeux sur Synese, quoique Laic & marié, pour remplir ce Siège, qui tenoit lieu de Métropole pour la Province. Ce

fut en vain qu'il voulut s'opposer à son Election; il falut céder aux vœux des Peuples & du Clergé, & même aux désirs de Théophile Patriarche d'Alexandrie. Dès-lors il se vit contraint de quitter la douceur de la retraite, pour s'embarasser dans le tumulte des affaires, & même de se separer de sa femme, pour vivre dans la continence.

Jusques-là Synese avoit mené une vie plus Philosophique, que Chrétienne; les sentimens mêmes qu'il avoit puisés dans l'étude des Auteurs Payens, lui avoient sourni quelques idées, peu conformes aux vérités du Christianisme, & ne connoissant pas encore tout le pouvoir de la Grace de J. C. il croyoit beaucoup saire, pour montrer l'estime, qu'il faisoit de S. Antoine & S. Amon, de les comparer à Zo-roastre & à Mercure-Trismegiste.

Mais cette même grace parut

HERMETIQUE. en lui, dès qu'il eut reçu la Consécration Episcopale. Il joignit toute la dignité & la vie active & vigilante d'un Evêque, ayec la modestie d'un simple fidéle, & la retraite des Solitaires. Quoiqu'il n'eût point été élevé dans les Sciences Ecclesiastiques, il sçut conserver le dépôt de la Foi contre les Hérétiques, & la pureté des mœurs contre les mauvais Chrétiens; mais toujours cependant en se servant des seules voies de la douceur. Il s'appliqua même à la conversion des Philosophes Payens, ouvrage plus difficile que celui de la transmutation des métaux.

Celui qui touchoit le plus le cœur de Synese, étoit Evagre; il étoit son Contemporain; ils avoient étudié ensemble les Lettres humaines & la Philosophie; & quoique de Religion differente, leur amitié ne s'étoit point altérée. Synese travailla de tout son pouvoir

Tom. I.

à procurer à Evagre le bonheur de la Foi; mais il n'y trouva que de la résistance. Cependant le saint Evêque ne se rebuta point. Ensin le Philosophe sit connoître à Synese les dissicultés qui l'arrêtoient; c'est, disoir-il, que les Chrétiens assurent, que le monde sinira, & qu'ensuite tous les hommes, qui forn nés depuis la création, ressusciteront dans leur même corps, que leur chair deviendra incorruptible & immortelle, qu'ils vivront ainsi éternellement, & recevront la récompense des actions qu'ils auront faites, sorsqu'ils étoient revêtus de leur corps mortel. Et ce qu'ils disent encore, que celui qui suit la charité aux pauvres, prête à Dieu à intérêt, & que quiconque distribue son bien aux indigens & aux misérables, s'assure & s'amasse des tréfors dans le Ciel, & qu'il rocevra de Jesus-Christ dans la résurrection derniere, le centraple de

HERMETIQUE. ce qu'il aura donné, avec la vie éternelle. Il fam que je vous avouë, que toutes ces choses, me paroissent des illusions, des mamperies, & des fables. Synése répondit que tous ces points de la Foi Chrétienne étoient vérirables, & ne contenoient rien de faux, ni de contraire à la mérité. Ce qu'il sâcha de lui justifier, par plusieurs preuves qu'il dui apporta.

Enfin, après un long tems, la Grace opera sur le cœur d'Eva-

gre; il se sit Chrétien, & fut baptisé, & avec lui ses enfans & ses domestiques. Quelque tems après

son baptême, ce pieux Philosophe mit entre les mains du saint

Evêque trois cens pieces d'or, pour

les employer au sonlagement des

pauvres, & bui dit : Recovez cer or, distribuez-le aux pauvnes, sk

faites-moi une premesse de vame

main, par taquelle vous m'assure-rez que J. C. me rendra au sidele

à venir la récompense de cette aumône. L'Evêque ayant reçu l'or, lui sit sur le champ la promesse qu'il demandoit. Le Philosophe vêcut encore quelques années, & enfin il devint malade, & mourut. Mais avant que de mourir, il ordonna à ses enfans de lui mettre après sa mort, cette promesse dans les mains, & de l'ensevelir avec lui; ce qui fut exécuté par ses ensans. Trois jours après qu'il eut été enterré, il apparoît à l'Evêque Synese, la nuit, durant son sommeil, & lui dit: Venez à mon tombeau, pour retirer votre promesse; car il ne m'en est plus rien dû. Elle a été acquittée, & j'ai reçû tout ce que je devois recevoir. Vous en aurez l'assurance, par la quittance même, que j'en ai écrite de ma propre main. L'Evêque ignoroit que l'on eût enseveli cette promesse avec le corps. Le jour étant yenu, il envoya chercher les

HERMETIQUE. enfans de son ami; & leur ayant demandé s'ils avoient mis quelque chose dans le tombeau de seur pere; eux croyant qu'il entendoit de l'argent, ils lui dirent qu'ils n'y avoient mis que les linceuls ordinaires; mais sur ce que l'Evêque leur demanda s'ils n'avoient pas mis quelque papier, ils se souvin-rent de cette promesse, & lui dirent, que leur pere leur avoit donné un papier en mourant, & leur avoit ordonné de le mettre entre ses mains après sa mort, sans que personne le sçût. Alors l'Evêque leur raconta le songe qu'il avoit eu cette nuit; & prenant avec soi les enfans du mort, les Ecclesiastiques de son Eglisé, & quelques-uns des principaux de la Ville, il alla droit au tombeau du Philosophe, le fit ouvrir, & trouva entre ses mains cette promesse qu'il lui avoit donnée autrefois. Mais quand on l'eut ouverte, on vit au pied

même de la promesse quelques signes, qui avoient été écrites depuis peu de la maint du Philosophe. Elles convenoient ces paroles: Moi, Evagre, Philosophe, d vous, Monseigneur l'Evêque Synese, Salut. L'ai reçû ce que je devois resevoir, selon qu'il étoit porté par cette promesse, écrite de votre main;

j'en di été satisfait entierement, & je n'ai plus d'action contre vous pour l'or que je vous ai donné, & que j'ai donné par vous à J. C. notre Dieu & notre Sauveur.

Ceux qui furent presens à ce spectacle, en surent dans l'admiration & dans l'étonnement, & en rendisent graces à Dieu par des Hymnes de louange. On assure même que cette promesse où ces lignes avoient été écrites de la main de ce Philosophe Chrétien, après sa mort, sur gardée pendant plusieurs siécles dans la Sacristie de l'Eglise de Cyrene, & que tou-

HERMETIQUE 35 tes les fois qu'un nouveau Sacriftain entroit en charge, en lui donnant les vases & les ornemens sacrés, on lui confioir particuliere, ment cet écrit, pour le garder avec soin, & le conserver de main en main à leurs successeurs.

Synese eut à souffrir beaucoup de traverses dans les fonctions de son Ministère, sur tout de la part des grands, qui ne redoutent rien tant qu'un Evêque, qui fait son devoir; cependant son courage le fit triompher de tous ceux qui vouloient s'opposer à ses sages intentions, & il ne finit son Episcopar qu'après l'an 416. & mourut avant l'an 431. Puisqu'on trouve dans les Souscriptions du Concile d'Ephese le nom d'Evopce, Evêque de Ptolemaide, & l'on croit que ce Prélat étoit frere de Synese. Ses Ouvrages, que nous avons, font connoître ses lumieres sur la Philosophie & sur les mœurs; on n'y

# 36 PHILOSOPHIE

a pas mis ses remarques sur Démocrite; mais on les a imprimées ailleurs, comme je le rapporte

dans le Catalogue.

Les Philosophes Hermetiques doivent se feliciter de trouver presque à seur tête un si grand homme; mais qu'ils me permettent de les avertir, qu'ils tireront peu de sumieres de sa secture, tant parce que les Anciens, pour exprimer seur matiere, ne s'expliquoient pas comme les Modernes, et même Pizimenti, en le traduisant, a sub-stitué aux mots Grecs d'autres termes de la Chymie nouvelle, qui ne disent pas la même chose. (1)

#### XIV.

Autres Philosophes Gress; décadence de la Philosophie Hermétique.

Mais en finissant l'article de Sy-

<sup>(</sup>r) M. de Tillemont a fait un article de Synese, dans ses Mémoires Ecclésiastiques.

HERMETIQUE. nese, je ne dois pas omettre une remarque essentielle, qui est, que depuis sa conversion, & moins encore depuis son Episcopat, il ne paroît pas qu'il se soit occupé de la Philosophie Hermétique; uniquement appliqué aux fonctions de son Ministère, il avoit abandonné cette science, comme une occupation frivole, & peu convenable à la dignité d'un Evêque. Cependant il avoit parmi ses amis (1) Heliodore, né à Émese en Phénicie, qui n'eut peut-être pas autant de délicatesse, puisque nous ayons de lui un Traité en vers de la Philosophie Hermétique, qui est le plus commun dans les manus-crits, & que le sçavant Albert Fabricius a fait imprimer en Grec à la page 789. du Tome VI. de sa

<sup>(1)</sup> Dans ses Lettres de Synese, on en trouve trois qu'il a écrites à Heliodore, comme à son ami-

Bibliotheque Grecque, il sut Evéque de Tricca en Thessalie, au commencement du cinquiéme siécle, & il aima mieux, dit-on, quitter son Evêché (1) que de désavouer le Roman des Amours de Théagemes & de Cariclée, Ouvrage de sa jeunesse, & dans lequel même on remarque, qu'il connoissoit la science Hermétique.

Philippe, né à Syde en Pamphilie, & qui vivoit dans le même tems, avoit moins de vertu, & même moins de connoissances. Il étoit disciple de S. Jean Chrysoftome; mais il n'eut que de soibles restes des grands exemples, que ce sant Prélat lui avoit donnés; & son ambition, outrée de n'avoir pûr monter en 425. sur le Siége de Constantinople, sait bien voir qu'il n'étoit pas digne d'une aussi gran-

<sup>(2)</sup> Nicephore Callixre, Historiz Ecclesiast. Libr. 124.

HERMETIQUE.

de Dignité; mais on ne peut le mettre entierement au rang des vrais Philosophes Hermétiques, n'ayant possedé que quelques procédés particuliers, comme on le voit par son Traité, indiqué dans le manuscrit de la Bibliotheque de Vienne en Autriche, & rapporté dans l'Article I L du Catalogue.

Le plus illustre des Philosophes Grecs de ce tems-là, est incomestablement Zozime; il étoit né à Panopolis, Ville du Territoire de Thébes en Egypte; mais il demeuroit à Alexandrie; c'est ce qui lui a fait donner les noms, tantôt de Zozime de Panopolis, rantôt de Thébes, & tantôt d'Alexandrie. C'est un de ceux qui a le plus écrit sur la Philosophie Hermétique. Il avoit rédigé en 28. Livres les opérations, qu'il avoir faires sur cette science; aucun jusques ici n'a été imprime; mais ils sont restés manuscrits dans les differentes Bibliotheques. De sçavoir si Zozime se Philosophe est le même que celui dont nous avons une Histoire; c'est ce qu'on ne sçauroit décider; tous deux étoient Payens; mais on sçait que le nom de Zozime étoit alors assez commun, même parmi les Chrétiens.

.C'est à pou près dans ce même tents que parut Archelaus; c'est un de ceux qui parle avec plus de sincerité; il paroît même avoir enlevé à Zozime la gloire d'être le plus habile Philosophes dans la science Hermétique. Il est vrai cependant qu'Archelaus a peu écrit; mais il n'en est que plus estimable. H veut dans l'artiste une conscience pure, des intentions droites, une priere ardente, une vie sobre, une retraite, qui le sépare de tous des embarras du monde. Mais ne lui en déplaise, il faut encore avoir des principes & la connoissance de la premiere matiere; sans quoi je

HERMETIQUE. 61.
Ini défierois bien de réussir, malgré toutes les précautions que demande Archelaus.

Je n'ai point parlé d'Athenagore, ni de plusieurs Philosophes
Anonymes, dont les Traités sont
rapportés dans les manuscrits Grecs
de la Bibliotheque de Sa Majesté;
on ne peut rien dire de ceux qui
n'ont pas voulu que leurs noms
sussent connus. La plûpart cependant étoient Chrétiens, & la science Hermétique, dès qu'on y procede avec droiture, n'est désendue
par aucune Loi du Christianisme.

Amour, publié à la fin du XVI. siécle, sous le nom d'Athenagore; on ne sçauroit assurer positivement qu'il soit ancien, quoiqu'il porte jusques dans son langage Gaulois des marques d'antiquité; on ne peut pas dire même qu'il soit d'Athenagore Philosophe Chrétien, & l'un des Apologistes de la Re-

ligion sur la fin du deuxième siécle. On trouve cependant dans le neuvième Livre de ce Roman, une Description très-succinte de quelques-unes des opérations du grand œuvre; opérations, qui sont connoître que l'Auteur avoit travaillé sur cette science, on du moins qu'il en avoit quelques principes.

La plûpart des Philosophes Grecs, dont j'ai parlé jusqu'ici, étoient Egyptiens, & ne passent point le milieu du VII. siécle. Ils avoient sans doute été instruits dans cette science par les Prêtres d'E-

gypte.

La prise d'Alexandrie par les Mahometans Arabes l'an 640. sit tomber en Egypte les Arts & les Sciences, qui ne s'y releverent que deux siécles après. Le peu de livres qui échapperent à l'incendie, qui s'en sit alors par ordre des Califes, sut porté à Constantino-

HERMETIQUE. 63
ple; mais il ne paroît pas que ceux
de la science Hermétique s'y soient
fait connoître que vers les X. &
XI. siécles; alors on en retrouve quelques traces, tant chez les
Grecs, que chez les Arabes.

## XIV.

La Philosophie méprisée par les

Avant le Mahometisme, les Arabes étoient extrêmement ignorans (1) dans les Sciences utiles à la Societé. Toute leur étude consistroit à bien cultiver leur langue, à faire quelques vers & quelques discours oratoires, & les plus sçavans s'appliquoient à donner l'interprétation des songes (2) occupation

<sup>(1)</sup> Edwardus Pocock, Specimen Historiæ Arabum, in-4. Oxonii 1650. pag. 52. & 159.

<sup>(2)</sup> Abulfaragius, Hist. Dynastiarum, ex Editione Pocockii, in-4. Oxonii 1663. pag. 161.

PHILOSOPHIE frivole, qui ne convient qu'à des gens oisifs, qui font plus d'attention à de vaines connoissances, qu'aux sciences utiles & nécessaines. A peine y avoir-il parmi eux quelques Médecins, qui même alloient en Perse, pour se former dans la connoissance & la cure des maladies. Ils conservoient néanmoins assez exactement leur Généalogie; c'est de quoi ils ont toujours été jaloux; & s'ils tenoient la conduite qu'ils ont encore à présent, ils ne négligeroient pas celle de leurs Chevaux. De tout tems, ils se sont exercés à les dresser avec soin, & à les manier avec dextérité. Ils les ont toujours aimés; ils ne connoissent pas même jusques aujourd'hui de meilleures troupes, que celles de la Cavallerie.

Mais le Mahometisme vit plus d'une sois changer de face au couts de leurs connoissances. Sous les quatorze premiers Califes, depuis l'an 661. de J. C. jusques en 748. ils s'appliquoient uniquement comme leurs ancêtres, à conserver la pureté de leur langue, & ensuite à étendre la Doctrine de l'Alcoran, quelquesois même à la Médecine, Science qu'ils croyoient nécessaire pour la conservation de la vie.

Jusques-là ils ne s'étoient point appliqués à la Philosophie (1) non pas manque de Maîtres, il s'en trouve toujours asser, non qu'ils en fussent détournés par des occupations militaires, incompatibles avec la vie tranquile de l'homme d'Etude & du Philosophe; il n'y a souvent dans les Nations que trop de gens oisis, qui redoutent les travaux pénibles. Quelques-uns

<sup>(1)</sup> Abulfaragius Historia Dynastiarum, pag. 160. Quod ad Philosophiz Scientiam, nihil ejus admodum concesserat illis Deus.

s'y appliquoient néanmoins en particulier, mais ils n'osoient se déclarer, parce que Mahomet leur en avoit sait une désense expresse. (1)

L'Histoire rapporte à ce sujer un évenement singulier, qui montre l'aversion qu'avoient les premiers Musulmans pour les Sciences humaines, & sur-tout pour la Philosophie. Amru, Général des Arabes, s'étant rendu maître d'Anlexandrie l'an 640. & par conséquent au commencement du Mandonnetisme, il trouva dans cette Ville celebre une Bibliotheque, remplie d'un grand nombre de Linvres de Philosophie.

Jean Philoponus, habile Commentateur d'Aristote, enseignoit alors dans cette Ville. Il deman-

<sup>(1)</sup> Epistola Abou Gafar Ebn Tophail, Arabicè & Latine à Pocockio edita, in-4. Oxonis 1672-6-1700. pag. 14.

HERMETIQUE. da par grace au Général Mahometan de lui accorder tous les Livres de Philosophie, qui étoient dans cette Bibliotheque. Amru n'osa prendre sur lui de faire ce present au Philosophe. Il en écrivit donc à Omar, second Calife, pour recevoir ses ordres; mais la réponse qu'il reçut, sur satale aux Sciences & aux Livres. Il lui marqua que si ces Livres se trouvoient contraires à l'Alcoran, il étoit nécessaire de les détruire, comme pernicieux; & que s'ils y étoient conformes, ils devenoient inutiles, l'Alcoran seul pouvant suffir. Ainsi aucun ne fut conservé, tous subirent le même sort; tous furent abolis: on les employa donc à chauffer les Bains, qui étoient à Alexandrie; & l'on fut plus de six mois à les brûler, quoiqu'il y eût alors plus de 4000. Bains dans cette Ville.

## XVI.

Les Arabes commencent à s'adonner aux Sciences.

Un temps plus favorable aux Sciences parut enfin sous la Dynastie des Achemides ou Abbasides. Almansor le second Calife de cette famille, joignoit à la connoissance de l'Alcoran, beaucoup d'amour pour la Philosophie, sur tout (1) pour l'Astronomie. Ces heureux commencemens dans la suite de plus grands progrez. Harun ou Aaron Raschid, contemporain de Charlemagne, le cinquieme de ces Califes, eut encore plus de goûr qu'Almansor. Sa Cour étoit remplie des plus habiles Philosophes, qu'il faisoit gloire de rassembler auprès de lui, &

<sup>(1)</sup> Abul - Farag. Hiff. Dynastiarum p.

HERMETIQUE. 69 qu'il avoit le plaisir de consulter & d'entendre.

Mais aucun Prince Arabe n'a poussé l'amour des Sciences aussi loin qu'Almamun, nommé aussi Abdalla. Il est célébre dans l'Histoire de ces Peuples, non-seulement par cette douceur de caractère, qui convient aux Sciences; mais encore par cette loüable generosité, qui n'étoit pas inutile aux Scavans (1) qu'il honoroit de sa consiance. Il sit plus, il écrivit en Grece pour en obtenir les meilleurs Livres de Philosophie, qu'il sit traduire en Arabe, (2) & la Biblio-

<sup>(1)</sup> Georgius El Macin, Hiltoria Saracenica in folio Lugduni Batavorum 1625. lib. 2. p. 239. Quod ad naturam ejus (Al Mamunis) attinet, fuit omnimode excellens, liberalis, magna clementia & boni regiminis, neque inter Abbasidas suit quisquam eo eruditior, nec prastantior, & c.

<sup>(2)</sup> Abul-Faragius pag. 246. & Rabbi Abraham Sachut, Libro Juchasin. Mamun Ben Rasched amabat Scientias & Sapientes ac viros celebres: ejus tempore translati sunt multi Libri ex Graca Lingua, in Linguam Arabitam.

theque de Sa Majesté conserve quelques-unes des traductions que ce Prince sit faire en sa Langue. Il eut une partie des Etats de son pere dès l'an 195. de l'Egire, c'est-à-dire, l'an 810. de l'Ere Chrétienne, & il en sut seul Possesseur de-puis l'an 815. jusqu'en 831.

### XVII.

La Science Hermérique passe chez les Arabes.

C'est danc à ce tens qu'il saut sixer l'entrée de la Philosophie chez les Arabes. Il est vrai que les Dévots Mahometans ne virent qu'avec chagrin parmi eux une si grande révolution dans les Sciences. Mais les Sciences n'en surent pas moins établies; il y eut même des Academies pour les enseigner. On ne sauroit donc remonter plus haut que cette époque, pour trouuer parmi ces Peuples l'établisse.

HERMETIQUE. 71 ment de la Philosophie Hermétique, dont il nous reste encore quelques écrits, soit imprimés, soit manuscrits.

. Le Livre d'Ostanés sur la Science sacrée, qui se trouve parmi les Manuscrits Arabes de la Bibliotheque de Leyde, est vrai-semblablement une des Traductions, que ce Prince sit faire de la Langue Grecque. Le nom d'Ostanés se trouve déja employé dans cette Histoire; mais outre celui qui vivoit sous Xerxès, on en remarque encore un sous Alexandre, & un troisiéme du tems de Cleopatre. Ce qui me fait croire que c'étoit moins un nom propre, qu'un nom de dignité; mais celui dont je parle à present vivoit au cinquieme Siécle, puisqu'il adresse son ouvrage à Petasius, à qui Obympiodore, qui vivoir dans le même temps, a dedié pareillement ce qu'il a fait sur la Philosophie Hermétique.

72 PHILOSOPHIE

Le Commentaire d'Eidimir Ben-Ali sur les Poësses d'Abul-Hasam, qui est aussi un des Manuscrits Arabes de la même Bibliotheque, peut être Original en cette Langue, aussi bien que le Traité de Geldekeus sur la Pierre Philosophale.

#### XVIII.

Géber écrit sur la Science Hermétique.

Mais il est hors de doure, que Geber a écrit originairement en Arabe. On sçait qu'après Hermès, cet Auteur est regardé comme l'un des Chess & des plus habiles Ecrivains de la Philosophie Hermétique; ainsi il ne doit point avoir vêcu au commencement du second Siècle de l'Egire, c'est-à-dire vers l'an 730, comme le croit le Sçavant Borrichius (1) après Jean Leon,

<sup>(1)</sup> Olaus Borrichius de ortu & progr Chimiz.

Africain

HERMETIQUE Africain: il ne parut au plûtôt que cent ans après, vers l'an 830. au commencement de leur troisiéme Siécle. C'est même le sentiment de M. d'Herhelot dans sa Bibliotheque Orientale au mot Giaber, quoiqu'il n'en apporte aucune preuve. Mais une observation, qui décide du moins pour son antiquité, est qu'il est cité par les plus anciens Auteurs de la Science Hermétique, comme leur Pere & leur. Maître; tels sont Avicennes, le Calid, Albert le Grand & les autres; au lieu que lui-même n'en c contente de dire timent des ancie qu'il a examinés &

> uelle rigie de préis les it pas

Philosophie décisives: Leon Africain pense qu'o riginairement il étoit Grec, transplanté cependant chez les Arabes; mais ni son nom, ni celui de son Pere ne marquent pas une origi-ne Grecque. Enfin le Manuscrit Arabe de la Bibliotheque de Leyde, dit qu'il étoit Tousensis Souficus, c'est -à dire, Philosophe de Thus ou Thousso Ville du Corasan, Pro-vince de la Perse. D'ailleurs il y a eu, mais plus tard, un Giaber Arabe, né en Andalousie, Province d'Espagne, qui s'appliqua seule-ment à la Poësse; ainsi ce ne peut être Geber le Chimiste, la Chimie & la Poësie étant deux especes de folies, qui ne sont pas toujours com-patibles, parce que l'une & l'autre demandent l'homme tout entier. Nous n'ayons aucune connoissance de sa personne, mais nous en avons beaucoup de l'obscurité de son Livre. Il doit avoir été grand Ecrivain & grand Artiste, puisque

HERMETIQUE. assure qu'il a composé 500. umes sur cette Science, & que s ses ouvrages on trouve un mbre infini d'operations, que -même reconnoît fausses. Ce at ces operations qui l'ont fait er de Trompeur; mais il a renu ce reproche, en marquant Is'est bien gardé de découvrir ement & simplement la verité, ur ne pas prophaner une Science Ii importante, en la mettanten-1 : les mains des méchans, qui en auroient abusé pour leur perte, & peut-être même pour la ruine de la Societé.

Jusqu'en 1682, nous n'avons eu que des Editions imparfaites des Ouvrages de Geber; mais cette année il en parut une à Dantzick très-complette, & copiée sur un manuscrit Latin fort exact de la Bibliothèque Vaticane. Elle renferme trois ouvrages de cet habile Philosophe. Le premier est un

corps complet de la Persection du Magistere & du grand Œuvre des Philosophes, divisé en quatre livres. Gebri Regis Arabum Summa persectionis Magisterii in sua natura. Le second ouvrage est un Traité de la Recherche de l'Œuvre, De Investigatione persectionis Metallorum: Et le troisième est son Testament.

Lui-même a soin de nous avertir de l'ordre qu'il faut observer dans la lecture de ces trois ouvrages; qui est de commencer par celui de la recherche de l'Œuvre, de continuer par son Testament, & de sinir par l'abregé du parfait Magistere.

## XIX.

Analyse des Ouvrages de Geber.

Le Traité de la Recherche du Magistere renserme trente-trois préparations chimiques, qui peuvent HERMETIQUE. 77
fervir à l'Œuvre, mais fausses
pour la plûpart, & qui sont contenues en autant d'articles. Ils sont
accompagnés d'une Présace, &
c'est une espece d'abregé de son
grand ouvrage.

Le Testament n'a que dix-huit articles, où sont autant de préparations disserentes de l'or & des métaux, pour les mettre en état de servir aux operations de la Phi-

losophie Hermetique.

Mais le grand ouvrage de Ge-ber compris en quatre livres, est un système de tout ce qui est néces-saire pour arriver à l'Œuvre par-fait de la Philosophie Hermetique.

Dans la Préface du Premier Livre il a soin de marquer que ce qu'il cache dans une partie de son Ouvrage, est suffisamment expliqué dans les autres, par sorme de dispute universelle. Et dans les vingt-deux chapitres qui composent le reste de ce livre, il parle Le second Livre contient avec la Préface dix-neuf chapitres, où l'Auteur explique les principes, qui servent à l'Œuvre & à la perfection de la Philosophie Hermetique.

Le troisième, qui contient dixhuit chapitres & une Préface, renferme des réflexions & des considerations nécessaires, d'où dépend la perfection de l'Œuvre Phi-

losophique.

Enfin le quatrième, outre sa Préface, comprend aussi vingt-deux chapitres, où l'on trouve des remarques generales sur les trois differentes Médecines des Métaux, & sur les cinq differences de leur persection.

Quelques Philosophes ont crû rendre service aux Artistes de donHERMETIQUE. 79
ner des Commentaires sur un Livre qu'ils n'entendoient pas euxmêmes; mais ils ont crû se faire un mérite d'expliquer un Auteur celébre, obseur & embarrassé, qu'ils ont encore obseurci par leurs interpretations: j'ai eu soin de faire connoître ces Commentaires dans le Catalogue des Auteurs de la Philosophie Hermetique.

Ce que nous avons de Geber n'est qu'une médiocre partie de ses Ouvrages, il avoit composé 500. Volumes sur cette Science, il s'en trouve un dans les Manuscrits Arabes de la Bibliotheque de Sa Majesté. D'ailleurs l'édition de Geber donnée à Dantzick en 1682. & qui n'est pas commune, se trouve réimprimée dans le Recueil de Manget, & je suis étonné que quelque Sçavant dans la Langue Arabe n'ait pas jusques-ici revû cette édition sur l'Original, qui est dans la Bibliotheque de Leyde. Hornius

PHILOSOPHIE avoit dessein de revoir cet Auteur dès l'an 1668, mais il est mort sans l'avoir exécuté.

## XX.

La Science Hermétique continue chez les Arabes.

Depuis Geber jusqu'à Rhazes ou Mohammed Ben Zakaria, celébre Médecin & Chimiste, nous ne connoissons pas de Philosophes Hermetiques parmi les Arabes. Il étoit de la Ville de Rei dans l'Irak Agemi sur les frontieres du Corasan, ou selon d'autres, du Corasan même, & mourut dans un âge avancé l'an 310. de l'Egire ou 922. ou peut-être même l'an 932 de l'Ere Chrétienne, c'est-à-dire, un siécle après que Geber eur paru, quoiqu'il eût plus de trente ans lorsqu'il commença ses études de Médecine; il surpassa neanmoins tous ceux de

HERMETIQUE! son tems, & fut même préseré aux plus habiles Médecins pour prendre soin du fameux Hôpital de Bagdad: il étoit en relation avec plusieurs Princes, sur-tout avec Almanzor, Seigneur du Corasan. II étoit grand Médecin, habile Philosophe, & très - excellent Chi-miste, il avoit même écrit sur la Chimie douze livres; mais trèspeu ont été publiés, supposé même qu'on doive les lui attribuer tous; ce qui paroit certain est qu'il est le premier qui a introduit la Chimie dans la Médecine. On croit qu'il avoit pris également des Grecs ce qu'il avoit écrit sur la Science Hermétique & sur la Médecine: M. Freind en a commencé la preuve dans son Histoire de la Médecine. Cependant Razés malgrè tout son sçavoir en l'une & l'autre Science, n'a pû évitek les reproches qu'on lui a faits de son tems même, d'être un mé

diocre Chimiste, puisqu'il étoit pauvre & un mauvais Médecin, puisqu'il n'avoit pû se conserver la vûë, qu'il avoit perduë; comme s'il étoit nécessaire que la Mécecine prévînt ou guerît infailliblement toutes les insirmités, ou que la Chimie procurât nécessairement des richesses. On sçait néanmoins que ses Ouvrages ont servi à sormer les autres Médecins Arabes, & même Avicenne qu'on regarde comme leur Ches. Et l'on compte qu'il a publié au moins deux cens vingt-six Traités sur la Médecine.

Le milieu du dixième siècle fut encore illustré par un de ces Hommes celèbres qui sont honneur aux Sciences, qu'ils se mêlent de traiter. Ce Sçavant est Farabi ou Alfarabi, l'un de ces heureux génies & de ces hommes universels, qui pénétrent toutes les Sciences avec une égale facilité: Il ne s'en étoit pas tenu à l'explication des rêve-

HERMETIQUE. SE mes de l'Alcoran, il avoit encore approfondi des Sciences plus utiles & plus interessantes, & passoit pour le plus grand Philosophe des Musulmans.

L'Avanture qui lui arriva chez Seifeddouler Sultan de Syrie, fair connoître le caractere & les talens singuliers de ce Philosophe. Il revenoit du Pelerinage de la Mecque où sa dévotion l'avoit engagé d'aller, lors qu'il passa par la Syrie: le Sultan étoit alors environné de Sçavans, qui s'étoient rendus chez lui, pour conserer sur les Sciences.

Farabi entre dans la Salle de l'Assemblée & s'y tint debout, jusques à ce que le Sultan lui sit ordonner de s'asseoir; alors le Philosophe, par une liberté peu convenable, alla se mettre sur un coin du sofa, où étoit assis le Sultan. Ce Prince surpris de cette hardiesse, appella une de ses Officiers & lui commanda en une

Langue peu commune de faire retirer cet Etranger, d'une place qui ne lui convenoir pas. Le Philosophe l'entendit & hui dit, Seigneur, celui qui commande si legerement est sujet à se repentir. Ce Prince ne fut pas moins étonné de la réponse que de l'action même; il étoit bon, & voulut voir jusqu'où Farabi pousseroit sa démarche; alors on ouvrit la conference, & le Philosophe dis puta d'une maniere si éloquente & si vive, qu'il réduisit tous les Docteurs au silence. Le Sultan pour se dissiper lui-même, & pour récréer l'Assemblée, sit venir des Musiciens, alors Farabi se joignit à eux & accompa-gna du Luth avec tant de dé-licatesse, qu'il attira sur lui les yeux & l'admiration de l'Assemblée. Mais comme on le sentit Musicien, il tira de sa poche à la priere du Sultan, une pièce de

fa composition, c'étoit une piéce enjouée. Il la sit chanter & l'accompagna avec tant de sorce & de vivacité; les Assistans y prirent tant de plaisir & conçurent tant de joye, que tous se mirent à rire avec excès. Le Philosophe pour leur montrer toute l'étendue de ses talens, sit chanter une autre pièce & l'accompagna d'une maniere si tendre & si touchante qu'il sit pleurer toute l'Assemblée. Ensin changeant encore de pièce, il endormit agreablement tous les Assistans.

Ce fur envain que le Sultant frappé du merite de Farabi, le voulut retenir auprès de lui. Farabi partit donc, mais ce fut pour perir malheureusement; il se vit attaqué par des Voleurs dans les Bois de Syrie, & malgré tout son courage, il sut tué l'an 343. de l'Egire, c'est-à-dire l'an 954. de l'Ere chrétienne; mais ses

PHILOSOPHIE ouvrages sur toutes les Sciences qui sont en grand nombre dans la Bibliotheque de Leyde, aussi bien que ceux de la Science Hermetique, le font encore aujourd'hui regarder, comme un des plus grands hommes, qu'il y ait eu parmi les Musulmans.

#### XXI.

Le Solitaire Morien apprend ; pratique, & enseigne la Philosophie Hermetique.

On voit paroître ensuite le Solitaire Morien & Calid, que l'on prétend avoir été Calife d'E-

gypte.

Je mets Morien quoique Rosmain au rang des Arabes; parce qu'on assure, que son livre est originairement écrit en cette Langue, & qu'il étoit alors sous leur Domination, où vrai semblablement il est mort. Si ce qui

HERMETIQUE. est rapporté dans ce petit ouvrage est veritable, comme il y a bien de l'apparence, on verra que les Arabes ne discontinuoient pas de cultiver en Egypte, dont ils s'étoient rendus maîtres, la pratique de la Philosophie Hermetique.

L'Histoire de Morien est simple; elle est naturelle, mais cependant assez curieuse. Ce Philosophe étoit à Rome sa patrie, où il étudioit sous les yeux d'un pere & d'une mere, dont il étoit tendrement cheri. Il menoit une vie douce, & se formoir dans tous les devoirs de la vie chrétienne. Il oüit parler d'Adfar fameux Philosophe Arabe d'Alexandrie, il vit même quelquesuns de ses ouvrages; sur le champ il fur saisi du désir de sçavoir & d'apprendre. Les premiers seux de la jeunesse l'emporterent, il abandonne la maison paternelle

Les immenses Trésors d'Adfar; ses lumières & ses connoissances dans la Philosophie la plus sécrete, ne l'empêcherent pas de mourir. Après que Morien eut rendu à son Maître les derniers devoirs il quitte Alexandrie, non

HERMETIQUE. 85 pour retourner à Rome, mais pour se rendre à Jerusalem; il n'y resta néanmoins que le tems qui lui sut nécessaire, pour choisir. & acheter auprès de cette Ville une retraite, où il pût sinir tranquilement une vie chrétienne & Philosophique. Il se sixa donc dans un Hermitage avec un Eleve, qu'il avoit sans doute dessein de former.

Dans sa retraite, le Philosophe ouit parler du Calise, ou plûtôt du Soudan d'Egypte nommé Calid, Prince sage & curieux: le Livre d'Adsar lui étoit tombé entre les mains; il sit chercher dans tous les lieux, qui lui étoient soumis, quelqu'un assez habile pour le lui expliquer. Et comme il arrive aujourd'hui, plusieurs se présenterent, moins pour travailler urilement, que pour prositer des grands biens que ce Prince saisoit d'avance à ceux qui lui promettoient de réussir.

Morien qui n'apprenoit qu'avec peine, combien Calid étoir trompé, quitte sa retraite & se rend en Egypte, autant pour travailler à la conversion du Soudan, que pour lui communiquer la Science d'Adfar. Sur les promesses de Morien, le Soudan lui fait choisir une maison, & Morien n'en sortit pas qu'il n'eût fini fon œuvre. Le travail étant porté à sa perfection, le Philo-sophe écrivit sur le Vase même où étoit son Elixir. Celui qui a tout n'a besoin d'aucun secours étranger; & sur le champ il quitte la Ville, sort de l'Egypte & gagne fon Hermitage.

A ces nouvelles Calid vient dans la maison, où Morien avoit demeuré; il trouve l'œuvre accompli: mais quel sur son chagrin d'y voir cette Inscription fatale, qui lui sit sentir que le Solitaire ne s'étoit pas rendu au-

Près de lui dans la vûë des recompenses. Alors penetré de
douleur il s'en vengea sur tous
ces prétendus Philosophes, qui
lui avoient tout promis & qui
n'avoient rien exécuté, il leur
sit couper la tête: & sur le
champ il sait venir Galip, son
Esclave savori. Galip, lui dit
le Prince desolé, qu'allons-nous
saire? Seigneur, lui dit ce sidéle
serviteur, il saut bien esperer,
Dieu nous sera connoître la conduite que nous devons tenir.

dans ces incertitudes & ces anxietés, jusqu'à ce qu'étant à la chasse, toûjours accompagné de ce sidéle Esclave, Galip trouva dans la Solitude un Saint Hermite, qui étoit en priéres. Qui êtes - vous, lui dit Galip, d'où venez-vous, & où allez-vous? Je suis de Jerusalem, lieu de ma naissance, lui répondit le bons Solitaire, & j'ai demeuré long tems dans les Montagnes voisines de cette Ville, avec un saint homme: là j'ai appris que Calidétoit en peine de sçavoir comment il pourroit finir le Magistére d'Hermés: je sçai que cer homme est très - habile dans cette Science, & j'ai quitté ma patrie pour en informer le Prince.

Oh! mon frere, que dites-vous; répartit Galip; c'en est assez, ne parlez pas davantage. Car je ne veux pas que vous mouriez, comme tous les trompeurs, qui se sont présentés devant mon maître. Je ne crains rien, dit ce bon homme; vous pouvez me présenter au Prince, & j'irai devant lui avec confiance. Galip le présenta donc & l'Hermite sit connoître à Calid, qu'il scavoit combien il étoit en peine d'accomplir l'œuvre d'Hermés; qu'il étoit venu vers lui pour lui enseigner ce qu'il auroit

Calid ne put s'empêcher de lui faire sentir le danger auquel il s'exposoit, de lui faire de fausses promesses, qui avoient causé la mort de tant de Téméraires, qui pour tromper les Princes, se vantent de sçavoir tout ce qu'ils ignorent. Mais comme le bon Solitaire parloit toûjours avec la même confiance sans apprehender les menaces, Calid fut ébranlé, & sur le portrait qu'on lui fit de Morien, il crut le reconnoître, & il se confirma dans sa pensée dès qu'on l'eut nommé.

Sur la promesse que lui fait le

94 Philosophie Solitaire d'engager Morien à le venir trouver, Calid commande à Galip d'aller lui-même avec cet homme, & de prendre une Efcorte suffisante. Après bien des fatigues ils arriverent dans les Montagnes de Jerusalem, où ils trouverent Morien, Vieillard vénerable, mais qui sous un rude Cilice vivoit dans un jeune continuel & dans la plus austére penitence. Galip le reconnut, & le salua de la part du Prince. Le vertueux Solitaire n'eut pas de peine à comprendre le sujet du voyage des Domestiques de Calid, & s'offrit genereusement à les suivre en Egypte. Ils y arriverent; mais à peine le Soudan eut vu Morien, que se tournant vers Galip, il ne put s'empêcher de risément l'homme, qu'il ivent regretté. Plein de yoir retrouvé, il voulut

HERMETIQUE. 95 l'engager à rester dans le monde; mais Morien avoit d'autres pensées, il ne cherchoit que la conversion du Prince, & le Prince ne cherchoit que des Richesses. Le Solitaire ignoroit sans doute qu'il est plus facile de pervertir trente Chrétiens, tant nous sommes foibles, que de convertir un seul Mahometan. Morien eut beau tourner ses instructions de differentes manieres, il ne put toucher le cœur du Soudan. Le Prince content de posseder cette source de tant de Trésors, lui sir chercher une maifon convenable à son merite, & après plusieurs entretiens, où le pieux Philosophe sonda inutilement le cœur de Calid, il lui découvrit enfin les secrets mysteres, qu'il souhaitoit depuis long-tems avec ardeur.

De sçavoir ce que devint Motien, c'est ce que l'on ignore, mais son Histoire & ses conversations ont été écrites, tant par Morien luimême, que par Galip, l'Esclave sidele de Calid, & Calid a laissé pareillement sur ce sujet quelques perits Ouvrages, qui sont imprimés dans nos recueils de la Philosophie Hermetique.

## X·XII.

Dans quel tems vivoient Adfar; Morien & Calid.

Mais dans quel tems vivoient Adfar, Morien & Calid? C'est une question que l'on a droit de nous faire; & c'est ce qu'il est bon d'examiner. Marquons d'abord que François Bacon & Arnauld de Villeneuve, qui parurent, l'un au commencement, & l'autre à la sin du treixiéme siècle, ont cité Morien comme un Ecrivain autorisé parçoni les Philosophes Hermetiques; & le Traducteur Latin de Morien pommé Robertus Castrensis, assure qu'il

HERMETIQUE. qu'il l'a traduit de la langue Arabe, l'an 1182. ainsi l'Original étoit plus ancien. Je le crois même du milieu du onziéme siécle, tems où la Philosophie Hermetique étoit extrêmement pratiquée chez les Arabes; ce sut sans doute vers l'an 1045. un' demi siécle avant nos premieres Croisades. C'est donc aussi le tems où Calid peut avoir vécu, & je l'ai qualifié, non pas du Titre de Calife, c'est-à-dire, Souverain de l'Egypte, mais seulement de celui de Soudan, ou Lieutenant du Calife. Quelques manuscrits & quelques éditions de son Traité le font Juif, ce qui ne s'accorde point avec la suite de l'Histoire.

Morien étoit un Vieillard venerable, âgé du moins de soixantequinze ans, lorsqu'il travailla pour la seconde sois avec Calid; je lui donne vingt ans lorsqu'il se rendit en Egypte pour y voir Adsar; ainsi il s'y est transporté sur la sin Tom. I. PHILOSOPHIE du dixiéme siécle; c'est tout ce que je puis dire de plus vrai-semblable, ou si l'on veut, de moins déraisonnable.

Cependant la lecture du Livre de Morien pourroit encore faire naître quelques autres difficultés chronologiques; mais que nous importe, nous ne sommes pas préposés pour les épuiser toutes? N'est-il pas juste d'en laisser quelques-unes à résoudre à ceux qui viendront après nous? Ce sera une consolation pour ces esprits inquiets, critiques austeres, nez pour sommer beaucoup de doutes; & souvent incapables d'en résoudre aucun.

#### XXIII.

Avicenne pratique la Philosophie Hermetique.

Le Chorasan vit encore paroître sur la sin du dixiéme siécle,

HERMETIQUE. Ebn Sina, c'est-à-dire le celebre Avicenne, qui naquit à Boccara, Ville principale de cette Province, vers l'an 370. de l'Egire, ou 980. de l'Ere Chrétienne. Un génie aisé & facile lui fit faire de grands progrez dans les Mathematiques, & même dans la plus sublime Philosophie: il y étoit persectionné dans un âge où les autres commencent à peine à les étudier; il n'avoit que seize ans, lorsqu'il passa de ces sciences à celle de la Médecine, où il réussit avec la même celerité; & l'on prétend qu'il eut une si grande sagacité dans la connoissance des maladies, qu'il découvrit par le seul battement du pouls, que celle du neveu de Cabous, Roy de Giorgian, n'étoit causée que par l'Amour: & par un stratagême dont il se servit, il découvrit encore quel étoit l'objet de sa passion. Il semble que ce récit soit

copié sur ce qu'Appien (1) rapporte du Médecin Erasistrate, qui connut une pareille maladie dans Antiochus, sils de Seleucus, Roy de Syrie. Ces deux faits tout ingenieux qu'ils paroissent, ont l'air de contes imaginés, pour illustrer

ceux à qui on les attribuë.

La Médecine & la Philosophie qui furent sa principale occupation, lui donnerent tant de crédit, que le Sultan Magdal Doulet crut ne pouvoir mieux faire, que de mettre un génie aussi pénétrant à la tête des affaires. Il en sit donc son premier Visir. Ce Prince ignoroit sans doute, que ce n'est pas tant l'homme d'esprit, que l'homme prudent, qui réussit dans le Gouvernement de l'Etat & dans les négociations; il en sut neanmoins persuadé, mais après coup,

<sup>(1)</sup> Appianus in Bello Syriaco.

HERMETIQUE. & se vit contraint de le priver du poste qu'il lui avoit confié. Avicenne en abusoit trop ouvertement: il s'adonnoit avec excès à l'intemperance du vin, crime capital dans un Musulman, & se livroit sans aucun égard à la débauche de femmes, faute essentielle à tout homme, & plus encore à un Philosophe. Son dérangement fut si grand, qu'il en contracta differentes maladies, qui le conduissrent au tombeau, & mourut l'an 428. de l'Egire, ou 1036. de l'Ere Chrétiens ne, âgé de 56. ans, & fut inhumé à Hamadan, Ville de la Perse, connuë autrefois sous le nom d'Ecbatane, Capitale de la Medie. Mais la conduite d'Avicenne sit dire par une espece de proverbe, que ni sa Philosophie n'avoit pû lui procurer la sagesse, ni la Médecine lui rendre la santé.

Nous avons de lui six ou sept Traités imprimés sur la Philoso.

E iij

phie Hermetique, peut-être en at-on supposé quelques-uns, pour les faire passer sous un nom aussi celébre que celui d'Avicenne, dont la gloire a été si grande dans toute l'Asie, qu'il a merité d'illustres Commentateurs dans les douziéme & treiziéme siécles. L'Europe même l'avoit pris pour son Maître dans la Médecine; jusques-là qu'il fut enseigné publiquement dans les Ecoles jusqu'au rétablissement des Lettres, ou plûtôt jusqu'à la réformation de la Médecine; mais que ses Traités soient yrais ou faux, ils n'en sont pour cela, ni plus clairs, ni plus intelligibles. Il faut comme aux autres Artistes une clef pour y comprendre quelque chose.

Quoiqu'il ne paroisse pas que la Science Hermetique se soit continuée chez les Arabes modernes, on en trouve cependant quelques traces jusques dans les deux derniers siécles. Jean Leon Africain, Maho-

Hermetiqué. meian converti, marque dans sa description de l'Afrique, qu'il avoit connu à Fez des Particuliers, qui pratiquoient certe Science, ou si l'on veut, qui se livroient à cette extravagance; & Borrichius (1) nous aprend qu'un Sçavant Anglois, nommé Thomas Parry avoit connu à Tanger en 1664. des Artistes qui s'y appliquoient: Mais en fautil d'autres preuves que les Manuscrits rapportés d'Egypte par le celébre Vansleb, & qui sont actuellement dans la Bibliotheque de Sa Majesté? Le 984e, page 205. (2) a été écrit au Caire en 1683. preuve certaine qu'il y avoit alors dans cette grande Ville des hommes, peut-être même y en a-t-il

E iiij

<sup>(1)</sup> Borrichius de ortu & progressu chimiæ p. 122.

<sup>(2)</sup> Voyez le Catalogue cy-après au Tome III. de cet ouvrage page 30.

PHILOSOPHIE encore d'assez insensés, pour s'appliquer à la transmutation des métaux.

# XXIV.

La Philosophie Hermetique passe chez les Latins.

Jusqu'au treizième siècle la Science Hermetique étoit restée en Orient, c'est-à-dire chez les Egyptiens, les Grecs & les Arabes: elle avoit même à la suite du Mahometisme coulé jusques dans les parties Occidentales de l'Affrique. Mais vers le milieu de ce siécle elle penetra dans l'Occident. Il n'est pas difficile de conjecturer de quelle maniere se sit ce pas-sage.

Les Croisades commencées à la fin du onziéme siécle nous procurerent quelques relations avec les Sarrasins Arabes. D'un autre côté les Latins s'étant rendus maîtres

HERMETIQUE. de Constantinople l'an 1205. ils étoient à la source de la Science Hermetique. Ils chercherent donc à se former dans les connoissances, qui avoient cours chez les Grecs; le besoin nous fit apprendre la Langue de ces deux Nations, & l'on traduisit en Latin quelques-uns de leurs Livres. La Philosophie commença dès lors à se former parmi nous sur celle de ces Peuples. Et l'on voit dans ces mêmes tems à la Cour de l'Empereur Frederic, deux sils d'Averroés, celebre Philosophe Arabe, dont les Ecrits furent ensuite adoptés dans nos Ecoles.

La guerre des Princes n'empêcha pas vrai-semblablement les Philosophes des differentes Nations, de communiquer les uns avec les autres. On sçait que les interêts opposés des Souverains touchent peules Sçavans. Ordinairement ils ne sont occupés que de leurs idées vrayes ou sausses. Rarement sont-ils ennemis au milieu même des plus grands troubles; dès qu'ils se joignent ils se communiquent leurs imaginations ou leurs pensées, comme on voudra les nommer. C'est ainsi que la Chimie Hermetique a passé des Grecs aux Arabes, & de tous les deux aux Latins.

Aussi voyons-nous au milieu du treiziéme siécle, que cette Science se trouve en même tems cultivée dans les differens Royaumes, dans les quels même elle s'est perpetuée & dès-lors nous n'en remarquons plus de traces chez les Grecs, comme si cette Science avoit été entierement perduë & aneantie parmi eux.

Roger Bacon s'y appliqua donc avec succès en Angleterre, Christophe de Paris & Rupecissa en France; Albert le Grand en Allemagne, & Saint Thomas en Italie. L'on sçait combien toutes ces Nations

HERMETIQUE. avoient cooperé aux Croisades contre les Sarrazins, & avoient donné du secours pour la prise de Constantinople; au lieu que les Espagnols, qui avoient assez d'occupation chezeux, & qui ne pouvoient qu'à peine se soutenir contre les Maures, n'ayant fourni aucunes troupes pour ces expeditions, si ce n'est peut-être quelques Catalans, ne participerent point à ces con-noissances. Il est vrai cependant que Raymond Lulle s'y est formé sur la fin de ce siécle; mais il ne fait pas difficulté d'avoüer que ce fut par le moyen de Bacon & d'Arnauld de Villeneuve, qu'il fait gloire de reconnoître pour ses Maîtres.

La Science Hermetique étant nouvelle en Europe, pouvant même être utile à qui auroit eu le bonheur d'y réussir; il n'y eut guetes de Savant du premier ordre qui ne voulût s'y appliquer, Moines, Abbés, Evêques, Médecins,

E vj

Solitaires; tous s'en firent une occupation: c'étoit la folie du temps, & l'on sçait que chaque siécle en a ordinairement une qui lui est propre; mais malheureusement celleci a regné plus long-tems que les autres, & n'est pas même entie-

rement passée.

Cependant un ouvrage plus ancien que tous ceux que je cite ici parmi les Latins, avoit déja paru; son Auteur prend un nom, qui tient plus de l'Arabe que de l'Européen; c'est Artese, qui a la hardiesse de nous assurer vers le milieu de son Traité, qu'il a vécu plus de mille ans; comme si on devoit l'en croire sur sa parole. Je me détermine à mettre la supposition de cet ouvrage entre les Arabes & les Latins, puisqu'il cite Adfar; ainsi il doit avoir paru après Morien, & lui-même est cité par Bacon le plus ancien des Latins. qui se soit appliqué à la Science

HERMETIQUE. 109
Hermetique. Ainsi son Traité a été
écrit vrai-semblablement dans le
douziéme siècle. Et je puis dire
que c'est un des moins obscurs de
tous ceux qui ont écrit sur cette
Science. Sa phrase qui est entierement Latine, est une preuve de sa
supposition.

#### XXV.

Roger Bacon est un des premiers, qui s'applique à la Science Hermetique.

Roger Bacon qui le premier des Anglois, s'est livré à la Philosophie Hermétique, étoit un de ces genies superieurs & penetrans, auxquels il sussit de faire entrevoir une science, pour leur donner lieu de l'approsondir entiérement. Outre la Théologie qu'il possedoit à fond, rien ne lui sut étranger, non seulement dans les sciences necessaires; comme la Me-

TIO PHILOSOPHIE decine, & la Physique, mais même dans celles qui n'étant que de curiosité, se trouvoient presque inconnuës de son rems; les Mathématiques, la Géometrie, les Méchaniques, la Perspective & l'Optique firent son occupation & ses délices. Il opera de si grandes merveilles, par le secours de ces sciences; que dans un siécle d'ignorance, on le traita de Magicien: il penetra même dans la Chimie presque aussi loin qu'on a fait après lui. Ce Sçavant homme naquir en 1214. près d'Ilcester dans le Comté de Sommerset. Il sit des progrez extraordi-naires dans les Etudes prélimi-naires; & dès qu'il sut en état de prendre un parti, il entra dans l'ordre de S. François, c'étoit le goût du tems. Après les pre-mieres Etudes qu'il fit à Oxfort, il vint à Paris, où il apptit les Mathématiques & la Medecine.

HERMETIQUE. De retour à Oxfort, il s'appliqua aux Langues & à la Philosophie, en quoi il sit de si grands progrès, qu'il écrivit trois Grammaires, une Latine, une Grecque, & la troisiéme Hébraïque. Il entendit parfaitement, & même il expliqua la nature des Verres Sphériques, sur lesquels (1) il écrivit un Traité fort curieux, & fit connoître leur force, en brûlant des mariéres dans l'éloignement.

On voit par ce qu'il a fait sur la Perspective, à quel point il a poussé l'Optique dans toutes ses parties, il y parle solidement de la réflexion & réfraction de la lumiere, il décrit la chambre obscure, & toutes les sortes de verres, qui augmentent ou diminuent les objets en les approchant, ou les écartant de l'œil.

<sup>(1)</sup> Rogerius Bacco de Speculisa

# m2 Philosophie

Il a même connu l'usage du Tube optique ou Telescope, qu'on a cru une invention plus moderne. Bacon étoit presque le seul Astronome de son tems; il remarque une erreur considerable à l'égard de l'année solaire, qui avoit augmenté depuis la résormation de Jules Cesar. Bacon proposa donc en 1267. au Pape Clement IV. qui étoit habile, un plan pour corriger (1) cette erreur, & ce plan

Non meus Eudoxi vincetur fastibus annus:

Sed non pervenit Julius ad veram anni quantitatem, quam posuit elle in Calendario nostro-

<sup>(1)</sup> Quod autem hic intendo est de correctione Calendarii, quo utitur Ecclesia. Julius quidem Cæsar in Astronomia edoctus, complevit ordinem Calendarii, secundâm quod potuit in tempore suo; & sicut Historiæ narrant, contra Achorium Astronomum & Eudoxum ejus Doctorem, disputavit in Ægypto, de quantitate and si solaris, super quam sundatum est Calendarium nostrum, unde sicut Lucanus referențipse dixit.

HERMETIQUE. 113
est le même qu'on a suivi trois
cens ans après dans la correction,
qui sut faite du Calendrier par Ordre du Pape Gregoire XIII.

La penetration, & l'activité de Bacon ne lui permirent pas d'en rester à ces sciences, il se tourna du côté des Mechaniques, qu'il apprit à sond. Et à l'imitation d'Archytas, qui avoit sait un Pigeon de bois, qui pouvoit voler, il inventa, dit-on, des machines pour voler en l'air, aussi bien qu'un

colligitur per quatuor annos, ut in anno Bissextili computetur unus dies, plus quam in aliis annis communibus. Manisestum autem est per omnes computistas antiquos & novos, sed & certificatum est per vias Astronomiæ, quod quantitas anni solaris non est tanta, imò minor; & istud minus æstimaturà sapientibus esse quasi 130. partes unius diei, unde tanquam in 130. annis supersuè computatur unus dies, qui sauserretur esset Calendarium correctum quoad hoc peccatum. Ita Rogerius Bacco in manuscripto. Oxoniensi, ex Historia Medicinæ J. Freind, Galelicè versa in 4°. Paris 1728. page 321.

Charriot à ressort, qui alloit aussi vite, que s'il eût été traîné par des Chevaux. Il sçut l'Art de mettre des Statuës en mouvement & de tirer des sons articulés d'une tête d'Airain. Il sit plus, puisque par le moyen de la Chimie, il inventa le secret de la poudre. Il décrit lui-même les matiéres dont elle est (1) composée, & les es-

<sup>(1)</sup> In omnem distantiam, quam volumus pollumus artificialiter componere ignem comburentem ex Sale petræ, & ahis ( id off Sulphure & Carbonum pulvere, ut in Ms. Germani Langbaine legitur) præter hæc (id eft, combustionem) sunt alia stupenda naturæ: nam soni velut Tonitrus, & corufcationes possunt sieri in aëre, imò majore horrore, quam illa que fiunt per naturam: nam modica materia adaptata, scilicet ad quantitatem unius pollicis, sonum facir horribilem & corruscarionem ostendit violensam & hoc fit multis modis, quibus eivitas aut exercitus destruatur . . . igne exiliente cum fragore inestimabili...mira hæc sunt, si quis sciret uti ad plenum, in debita quantitate & materia. Idem Rogerius Bacco in opere suo manuscripto ad Clementem I V. & in Epistola ad Joannem Parisiensem Episcopum. Cap. 6. & in tractatu de secretis artis & naturæ operibus, atque nullitate magia, ubique edita.

HERMETIQUE. 115
fets extraordinaires qu'elle produit,
qui sont sa lumière & son bruit
extraordinaire. Tant de découvertes dans un seul homme, seroient incroyables, si ses propres
écrits, soit manuscrits, soit imprimés n'en faisoient soi; elles lui
firent même donner le titre de
Docteur admirable.

Doit - on s'étonner après tous ces prodiges de le voir traiter de Magicien, par des Gens qui ne s'appliquoient qu'à une mauvaise Théologie, & d'apprendre que ceux mêmes de son ordre resuserent de mettre ses ouvrages dans leur Bibliotheque, comme d'un homme qui devoit être proscrit de la societé, & avec qui on ne pouvoit avoir aucune liaison.

Enfin soit ignorance, soit jalousie, comme il n'arrive que trop souvent dans les Communautés, ils le persécuterent en 1278. & l'année suivante ils eurent le credit

116 PHILOSOPHIE de le faire emprisonner; & cet habile Philosophe est obligé d'avoüer, qu'il eut plus d'une fois lieu de se repentir d'avoir pris tant de peine à se persectionner dans les Arts & dans les Sciences. Il sut même contraint d'abandonner la maison de son Ordre & de se former une retraite, où il travaillât plus tranquillement; & l'on assure que l'on montre toûjours auprès d'Oxfort une maison qui porte encore le nom de frere Bacon, qu'il avoit choisie (1) pour ses Etudes & ses expériences. Mais quoiqu'il eût donné des moyens pour prolonger la vie, il mourut lui-même en

<sup>(1)</sup> Extat hodieque Oxonii Domus Rogerii Baconis, incolis, The howse of Fraer Bacon
appellata, quam cum ab altera Tamesis Urbemlambentis ripa mihi ostenderet Edmundus Diohinsonus, Medicus insignis, adjecit Rogerium
Monachorum quorumdam obtrectationibus
quotidie proscissum, in ulteriori ripa sixisse sibiades; Olaus Borrichius de origine & progressa.
Chimia, pag. 128. in-4°. Hafnia, 1668.

HERMETIQUE. 117
1292. dans un âge, qu'on ne sçauroit dire extraordinaire, puisqu'il
n'avoit pas plus de 78. ans. Mais
il a soin de prévenir la difficulté
que l'on pouvoit lui faire à cet
égard, en marquant qu'il n'y a ni
regime, ni rémede contre l'antique
corruption de nos parens, que nous
apportons en naissant, à moins
qu'on ne s'y prenne dès la jeunesse: & c'est à quoi l'on ne pense
point alors.

Nous avons peu d'ouvrages de ce grand homme, qui soient imprimés; mais les Bibliotheques d'Angleterre en conservent un trèsgrand nombre en manuscrit : & l'on ne peut sur la Science Hermetique rien penetrer dans ce qu'il en écrit, ayant eu lui-même pour principe, qu'on devoit tenir cachez tous les secrets de la nature & de l'art que l'on découvroit, sans jamais les reveler, parce que ceux à qui on les communiqueroit,

PHILOSOPHIE pourroient en abuser, ou pour leur propre perte, ou même au détriment de la Societé.

#### XXVI.

La Science Hermetique pratiquée, dans les autres Pays.

Les progrez de la Science Hermetique ne se sirent pas seulements sentir en Angleterre; on la vit prosperer en même tems chez les autres Nations. Mais on ne doit pas être surpris de ne la voir alors pratiquée que par les Religieux, ou les Gens d'Eglise; puisqu'ils étoient les seuls, qui s'appliquassent aux Sciences, sans même en excepter la Médecine, par laquelle ils se produisoient & se faisoient rechercher dans le monde.

Albert le Grand, S. Thomas d'A-quin & Alain de Liste s'y appliquerent donc dans ce même siécle; le premier en Allemagne, S. Thoz HERMETIQUE. 119 mas en Italie & Alain, soit en France, soit dans les Pays-Bas sa Patrie.

#### ALBERT LE GRAND.

L'esprit universel d'Albert, joint à une curiosité louable dans un aussi grand Philosophe, ne lui permit pas de passer par - dessus la Science Hermétique, sans du moins s'y arrêter quelques momens. Ce Sçavant homme né en 1193. d'une illustre famille à Lawingen dans le Duché de Neubourg sur le Danube, fut d'abord d'un génie assez tardif; ce qui n'est pas toûjours un défaut. Il avoit près de trente ans, lorsqu'en 1222. il entra dans l'Ordre de S. Dominique : il: eut donc quelque difficulté à se former dans les Sciences: mais à peine son esprit se fut développé, qu'en six mois il avança plus qu'un autre n'auroit fait en plusieurs an-

TEO PHILOSOPHIE nées; il ne lui resta de sa lenteur que la maturité d'esprit, necessaire pour réussir dans les Sciences, même dans les plus sublimes. Son mérite reconnu, porta ses Supérieurs à le faire enseigner en differentes Maisons de leur Ordre, & sur-tout à Cologne, où il reçut en 1244. S. Thomas d'Aquin, pour un de ses Eleves. L'année suivante il vint à Paris avec ce Disciple favori, qu'il avoit pris en affection, & qu'il se faisoit un plaisir de former dans les Sciences. Aussi Thomas plein de reconnoissance, s'étoit réciproquement attaché à son Maître, & ne voulut pas le quitter, quand Albert retourna de Paris à Cologne en 1248. Il participa même à la gloire que reçut Albert, 1orsque l'Empereur Guillaume de Hollande passant dans cette Ville en 1249. voulut honorer Albert d'une visite.

Ce grand Homme continuoir toujours

HERMETIQUE. à s'appliquer aux Sciences; mais sa prudence qui ne le distinguoit pas moins que son sçavoir, le sir élire à Worms en 1254, pour être Provincial dans son Ordre. Cependant de grandes affaires, appel-Îerent Albert à Rome, & il s'y rendit en 1255. avec. S. Thomas, pour soutenir la cause de tous les Ordres Mendians, attaqués alors par l'Université de Paris. (1) Les Religieux y avoient donné lieu par des hauteurs, dont les hommes les plus vertueux ont peine à se garantir, malgré la profession d'humilité qu'ils sont obligés de faire. Ils avoient obtenu des Papes quel-ques Bulles, qui pour l'administration de l'Eglise, les opposoient à l'autorité imprescriptible des Evêques. Albert & S. Thomas, pour chéir à leurs Supérieurs, furent

Tom. I.

<sup>(1)</sup> Vide Historiam Universitatis Parisiensis ad annum 3255.

#### 122 PHILOSOPHIE

obligés de défendre les Privileges des Religieux Mendians; l'Université de Paris tint ferme, & conferva les Droits de l'Episcopat.

L'Affaire des Réguliers n'étoit

pas encore terminée, lors que Albert retourna en Allemagne, un poste supérieur l'y attendoit. Il eut beau se rensermer dans son Cloitre, le Pape Alexandre IV. l'en retira, pour remplir en 1259. le Siège de Ratisbonne. Albert accepta, mais il ne fut pas longtems à s'appercevoir, que la di-gnité Episcopale, dont il falloit a-lors désendre les Droits à main armée, ne convenoit pas à un homme élevé dans la tranquillité du Cloitre. Il avoit gouté la dou-ce & séduisante oissyeté des Sciences, & sur-tout de la Philosophie, qui demande l'homme tout entier, & qui souvent ne le laisse point à lui-même; ce sut moins un attrait qu'une passion tyranni-

HERMETIQUE. 123 que, qui l'entrainoit vers l'Etude dans le tems qu'il falloit se livrer au gouvernement, & aux besoins des autres. Albert quitta donc son Evêché en 1262. il se rendit à Cologne, dont la Retraite avoit fait ses plus cheres délices; & continua de s'y livrer à l'Etude. Mais par une fatalité attachée quelquesois à l'excès d'applica-· tion, & dont l'Histoire des Sçavans ne fournit que trop d'exemples, Albert oublia trois ans avant sa mort (1) tout ce qu'il avoit sçu, à l'exception néanmoins des devoirs essentiels de la Réligion, dans lesquels une pieuse habitude le fit toûjours perseverer avec la même régularité, jusques à la fin de l'an 1280. qu'il mourut à Cologne âgé de 87. ans.

C'est en vain que les Historiens

<sup>(1)</sup> Tolomeus de Luca, qui vixit XIII. seculo in Historia Ecclesist. Lib. 2. cap. 174 F ii

Philosophie de son ordre (1) veulent persuzz der que jamais Albert ne s'est appliqué à la Science Hermetique. Quel deshonneur y a-t'il pour un Philosophe aussi habile, de ehercher à connoitre les opérations les plus curieuses de la nature? Ses Livres seuls parlent pour lui, j'entends les livres qui ne sont pas douteux & qui sont incontestablement de lui. On sçait qu'en qualité de Physicien il avoir examiné soigneusement ce qui regarde l'Histoire naturelle, & sur-tout les Mineraux & les Métaux. Il avoit même fait beaucoup d'expériences singulières; c'est ce qui a produit le Livre de secret des secrets, imprimé quatre ou cinq fois depuis la premiere Edition qui s'en fit à Venise en 1508. L'endroit même

<sup>(1)</sup> Quetif & Echardus Bibliotheca Dominicanorum. Tom. I. in Alberto Magno.

HERMETIQUE. 125 rapporté par les Ecrivains de son ordre, prouve directement le contraire de ce qu'ils prétendent: l'Habile Philosophe y assure que luimême a fait éprouver de l'Or & de l'Argent, qu'un Alchymiste (1) lui avoit produit, que ces Métaux avoient resisté à six ou sept fusions très-violentes; mais qu'une huițiéme fit aller en Scories tout le prétendu Métail; c'est néanmoins dans ce même Chapitre, qu'il reconnoit la possibilité de la transmutation Métallique, pourvû que l'Artiste sçache bien imiter la nature.

Ne sent-on pas dans cette opération, & dans ce Discours la

Fiij

<sup>(1)</sup> Propter quod ego experiti seci quod aurum Alchymisticum, quod ad me devenit, & similiter argentum, quum sex vel septem ignes sustinuerit, statim amplius ignitum consumitur & perditur & ad secem quasi revertitur. Albertus Magnus Lib. 3. Mineralium, Trast. 1. cap. 9.

126 PHILOSOPHIE conduite d'un Philosophe Hermerique, qui sçait de quelle maniere se font les épreuves de cette science, & qui néanmoins sans s'expliquer davantage, ne disconvient pas de La réalité de la transmutation? Aussi Albert affure dans le même ouvrage que c'est au Chymiste, & non pas (1) au Physicien à juger de la transmutation des Méraux, parce que le premier à des moyens sûrs & faciles, pour en faire les épreuves. Il va plus avant, & parlant en veritable Praticien de là Science Hermetique, il fait connoitre que les Métaux (2) sont

(2) Albers. Mag. Lib. 3. Mineralium cap. 1-

gransmutatione horum corporum metallicorum, & mutatione unius in aliud, non est Physici determinate, sed artis, que est Alchymia. Est autem optimum genus hujus inquisitionis, & certissimum, quia runc per causam uniuscujusque rei propriam, res cognoscitur, & de accidentibus ejus minimè dubitatur, nec est difficile cognoscere.

HERMETIQUE. 127 composé d'une humidité onctueuse & subtile, qui est fortement unie & incorporée avec une matiere subtile & parfaite. Il n'y a qu'un Artiste habile, qui se puisse expliquer avec cette précision.

Que l'on examine attentivement ce Traité des Mineraux & l'on y verra que tout y respire; un Philosophe qui a pratiqué la Science Hermetique, sur-tout le 4°. Livre où l'Auteur fait l'analyse des Métaux, & particuliérement du Mercure. Le troisième même que l'on a déja cité, montre combien il est facile de convertir l'Argent en Or: il semble qu'Albert l'a pratiqué lui même. (1)

F iiij

Prima materia Metallorum est humidum unctuosum, subtile, quod est incorporatum terzestri subtili fortiter commixto.

<sup>(1)</sup> Ex argento facilius fit aurum quam ex alio Metallo, non enim mutare oportet in ipso nisi colorem & pondus & hæc de facili fiunt.

Albert. Magnus de Mineralib. Lib. 3. tract. 2. cap.
6. ad finem.

#### PHILOSOPHIE'

Doit - on s'étonner après cela que l'on ait attribué à ce Philosophe les Livres de la Science, Hermetique, que nos Anciens luiont constamment donnés. Comme. un Sçavant versé dans la connoissance de la nature, étoit un prodige inconnu dans un siécle aussi. brut que le XIIIe. où l'on n'étudioit qu'une mauvaise Philosophie, on sit l'honneur à Albert de le traiter de Magicien, parce. qu'il ignoroit moins de curiositez naturelles, que les autres Philosophes. Albertus fuit (1) Magnus in magia, Major in Philosophia, Maximus in Theologia: c'est ce qu'on. a dit de lui long-tems même après. fa mort.

L'Origine de cette qualification.

<sup>(1)</sup> Chronicon magnum Belgicum. Ouvrage. qui est de l'an 1480. ou environ, & Jean Bekazureizième sécle dit dans sa Chronique Albertum magnum in Necromantia.

HERMETIQUE. vient d'une petite historiette que l'on distribua dans le tems, & que l'on mit sur le compte d'Albert, que l'on croioit peut-être plus habile qu'il n'étoit. On prétend que ce grand homme ayant prié Guillaume Comte de Hollande, de vouloir bien permettre que leur Maison de Cologne eût l'honneur de lui donner à souper; Albert sit dresser la Table dans les Jardins du Couvent. On étoit alors dans la saison la plus rigoureuse de l'hyver, qui étoit même assez rude; & la terre étoit couverte de Neige. Les Courtisans qui accompagnoient Guillaume, ne purent s'empêcher de murmurer contre l'imprudence d'Albert, qui exposoit ce Prince aux intempéries de la plus dure saison de l'année. Mais tout à coup la Neige disparut & l'on sentit, non seulement toute la douceur du Printemps; mais même le parterre se trouva

rempli des fleurs les plus odoriferantes; les Oiseaux se mirent à chanter & les Arbres à pousser des boutons. Cette métamorphose ne laissa pas de les surprendre. Mais ils surent bien plus étonnés, lorsqu'après le répas, toute cette douceur de l'air, ces sleurs, ce chant des Oiseaux, ce Printemps si agréable, tout s'évanouit, tout disparut en un moment, & le froid recommença avec la même rigueur qu'auparavant.

Que l'on trouve ce petit conte dans mon ouvrage, on n'en sera pas étonné; il est fait pour raconter les solies des hommes. Mais de le rencontrer dans l'Histoire de l'Université (1) de Paris, Livre serieux & dogmatique, c'est ce qui

n'est point pardonnable.

<sup>(1)</sup> Historia Universitatis Parisiensis Tome

# HERMETIQUE. 131

## S. THOMAS D'AQUIN.

Albert le Grand avoit formé dans S. Thomas, un Eleve auquel il découvroit ce qu'il avoit de plus secret.Peut-être le prit-il en affection, parce qu'il lui trouva un grand fond de pieté, joint à une extrême maturité d'esprit, que nous traiterions de lenteur. Quoiqu'il en soit Albert donna tous ses soins à perfectionner un sujet, qui le meritoit, & par sa docilité & par sa naissance. On sçait qu'il tiroit son origine des Comtes d'Aquin, l'une des premieres maisons du Royaume de Naples. Sa vie qui se trouve dans nos Legendaires & dans nos Livres sur l'Histoire Ecclésiastique, le fait assez connoître; & sa mort arrivée au mois de Mars 1274. n'ayant pas encore so. ans, priva le Concise général de Lyon, ou il étoit mandé, d'une des plus

Fvj

grandes lumieres, qu'on pût y admettre.

Mais on se garde bien dans tous ces ouvrages de le faire paroître sur le pied de Philosophe Hermé-tique, tant on est persuadé qu'il y a du deshonneur à prendre quelque teinture d'une science, qui passe pour le période de la solie.

Je conviens qu'un zéle indifcret a fait mettre sous le nom de cet homme illustre, quelques Traités, qui ne sont pas de lui: mais il y en a quelques autres, que l'on auroit peine à lui contester. Celui de la nature des Mineraux, (1) n'est pas digne à la verité d'un aussi grand Philosophe, non plus que le Commentaire sur la Tourbe, qu'on lui attribue, aussi bien que quelques autres. Cependant son tresor d'Al-

netiis 1488. Il y en a encore plusieurs autres édi-

HERMETIQUE. chimie, adressé à Frere Regnauld, fon compagnon & son ami, ne respire que la pratique d'une Philophie singuliere & sécréte, qu'il a vû du moins exercer par Albert' le Grand, qu'il cite dans ce Livre! comme son maître en tout genre, & sur-tout dans cette science. On n'ignore pas d'ailleurs, qu'il addresse au même Frere Regnauld, plusieurs autres Livres sur des connoissances beaucoup plus curieuses, qu'elles ne sont utiles ou necessaires; tel est son Traité sur l'Astrologie judiciaire.

Mais S. Thomas y fait trois chofes qui font connoître son caractere, d'abord d'écrire avec beaucoup de précision & de netteté, en second lieu de recommander la prudence & le secret sur ce qu'il lui écrit, afin de ne pas divulguer une operation de cette importance à des personnes qui n'en seroient pas dignes; (1) enfin d'avoir toujours Dieu present, dans toutes ses actions, & de s'appliquer plutôt à la prédication & au salut des ames qu'à une science, qui ne peut que lui procurer quelques avantages temporels. (2) Ce petit Traité ne contient que huit pages, & c'est ce que j'ai vû de meilleur en ce genre pour qui le sçait entendre.

Mais que répondre à ce que S. Thomas dit lui-même, dans des ouvrages incontestables? Parle-

(2) Noli ergo te, charissime, cum majori opere occupare, quia propter Salutis & Christi prædicationis officium, & lucrando tempus magis debes attendere divitiis spiritualibus, quam lucris temporibus inhiare. Ibidem cap. 8.

<sup>(1)</sup> Ne sis garrulus, sed pone ori tuo custodiam; & ut silius sapientum, Margaritas ante porcos non projicies. The saur. Alchimica cap. 1. fac sicut te ore tenus docui, ut scis quod tibi non scribo, quoniam peccatum esset hoc secretum viris sacularibus revelare, qui magis hanc scientiam propter vanitatem, quam propter debitum sinem & Dei honorem quarunt. Ibidem capite. 8.

HERMETIQUE. 135
t-il en Théologien, il reconnoit, qu'il n'est pas désendu de vendre pour de veritable or ce-lui que l'on feroit (1) par l'Alhymie? Et lorsqu'il parle en Philosophe, il témoigne que le but des Alchymistes (2) est de changer en Métaux parsaits, ceux qui sont imparsaits, & que cette transmutation même est possible. N'est-ce pas convenir des saits?

Cependant on sent bien par ses ouvrages, qu'il a moins pratiqué

<sup>(1)</sup> Si autem per Alchymiam sieret aurum verum, non esset illicitum ipsum pro vero vendere; quia nihil prohibet artem uti aliquibus naturalibus causis ad producendum naturales & veros essectus: sicut Augustinus dicit in 3. de Trinitate. S. Thomas Aquinas 2. 2. quast. 77. artio. 2.

<sup>(2)</sup> Præcipuus Alchymistarum scopus est transmutare Metalla, scilicet impersecta, secundum veritatem & non Sophistice S. Thomas in Lib. 4. Meteorum initio. Idem, Metalla transmutari possunt unum in aliud, cum naguralia sint, & ipsorum materia eadem.

cette science, qu'il ne l'a vû pratiquer par d'autres: mais cela n'empêche pas de dire qu'il en connoissoit les principaux procédés.

## ALAIN DE L'ISLE.

Alain de l'Îsse s'appliqua à cette même science soit en France, soit dans les Pays-Bas sa patrie. Cet homme celébre surnommé le Docteur universel pour l'étendue de ses connoissances, étoit de l'Îsse, & sans doute parent d'un autre Alain de l'Îsse un peu plus ancien, qui de Moine de l'Abbaye de Clairvaux, suit fait Evêque d'Auxerre en 1151. & qui après s'être démis de son Evêché, mourut simple Religieux à Clairvaux en 1182. tant ces bonnes ames craignoient alors d'être chargées de l'Episcopat.

Celui dont nous parlons, après avoir extrémement brillé dans l'Université de Paris, dont il fut un

HERMETIQUE. des plus illustres Docteurs, se prir de gout pour le Cloitre; & en-An il ne trouva rien de mieux pour Satisfaire sa devotion, que de s'enrôler en qualité de freré convers à Citeaux. Peut-être même s'est-il mis dans l'ordre inférieur des Religieux, pour être maître de son' tems, & se livrer entierement à la Philosophie, qui devient une seduction pour ceux, qui ont une fois commencé à s'y addonner. C'est vray - semblablement dans cette Retraite qu'Alain pratiqua la Science Hermetique.

Il y a lieu de croire qu'il s'y est appliqué avec quelque succès, puisqu'étant mort seulement en 1298. on croir qu'il a vécu plus de 100. ans. Ainsi l'usage de l'élizir des Sages, qui est une branche de la Philosophie Hermetique l'aura fait aller à cet âge si avancé. D'ailleurs on sçait que partune jalousie ordinaire aux plus cez une parture parture plus cez une jalousie ordinaire aux plus cez une jalousie ordinaire aux plus cez une parture plus cez une jalousie ordinaire aux plus cez une plus cez une jalousie ordinaire aux plus cez une plus cez une plus cez une jalousie ordinaire aux plus cez une plus cez une plus cez une jalousie ordinaire aux plus cez une plus c

138 PHILOSOPHIE lébres Artistes, Alain est conftamment l'un de ceux qui en ont parlé le plus obscurément. Cependans les Editeurs de ses ouvrages, nont osé y inserer ce qu'il a écrit sur cette science, comme si c'étoit deshonorer un Auteur celébre que de faire connoître qu'il a donné dans une foiblesse louable, & que l'on estimeroit infiniment dans ceux qui auroient le talent ou le bonheur d'y réussir. Mais heureusement son Livre, tout obscur qu'il est, a été imprimé separément & se trouve même au Tome III. du-Théatre Chimique.

### XXVII.

## Arnauld de Villeneuve.

C'est une contestation entre les curieux de sçavoir d'où étoit Arnauld de Villeneuve, étoit-il Catalan, Milanois, François, c'est de quoi l'on est en peine, aussi bien

que du tems de sa naissance? Mais il doit être né vers l'an 1245. Et mourut environ l'an 1310. puisque le Pape Clement V. écrivit en 1311. pendant la tenuë du Concile général de Vienne, une Dettre circulaire, où il conjure ceux qui vivent sous son obéissance de lui découvrir, où étoit caché le Traité de la pratique de la Médecine, écrit par Arnauld, & dont l'Auteur avoit promis de faire present au Saint Pere, promesse que la mort d'Arnauld l'ayoit empêché d'exécuter.

Expliquons-nous sur ces dattes

en peu de mots.

Arnauld étudia la Médecine à Paris pendant 20. ans; depuis il en passa dix autres à Montpellier, après quoi il ne mit pas moins de dix ans à visiter toutes les Universités d'Italie; il alla même en Espagne: mais ayant appris que Pierre de Apono son ami avoit été arrété par

l'Inquisition, il se retira près de Frederic Roy de Naples & de Sicile, où il sit quelques Traitez de Medecine, & sur-tout son Commentaire, sur l'Ecole de Salerne, Cestétudes & ces voyages n'ont pas consommé moins de 45 ans, il devoit en avoir 20 lorsqu'il se rendit à Paris pour y faire des Etudes se serieuses de Medecine.

En 1309. Jacques II. Roy d'Artagon l'envoye (1) au Pape Clement V. pour s'accorder avec le St. Siége, touchant le titre de Roy de Jerusalem, que Jacques croyoit lui appartenir; en 1311. pendant la tenuë du Concile de Vienne, le Pape écrivit sa Lettre Circulaire. (2) Arnauld étoit donc decedé entre les années 1309. & 1311. ainsi, il pouvoit être né vers

(2) lbidem pag. 166,

<sup>(1)</sup> Du Boulay, Historia Universitatis Patissensis, Tome IV. pag. 121.

HERMETIQUÉ. l'an 1245. Sa patrie nous embaras-Cera moins. Symphorien Champier, qui vivoit il y a deux cens ans, le fait naître en Languedoc. Champier étoit habile Medecin & fort curieux en histoire, il a même vécu en Languedoc & en Provence ainsi sur la patrie d'Arnauld de Villeneuve, il pouvoit avoir des 1 umieres & une tradition, qui nous manquent aujourd'hui. On prétend neanmoins qu'on peut recon-noitre par ses ouvrages, qu'il étoit né à Milan: mais le Sçavant O-Laus Borrichius (1) qui avoit voyagé en France, assure qu'il a connu un de ses arrieres-petits-fils, c'étoit M. de Villeneuve Montpesat, l'un des premiers Barons de Provence, qui sit devant lui en 1664. à Avignon des expériences, qui marquoient qu'il avoit herité de la Phi-

<sup>(1)</sup> Olaus Borrichius de ortu & progressi Chimiz, pag. 129,

PHILOSOPHIE

losophie Hermetique d'Arnauld de Villeneuve, qu'il reconnoissoit pour l'un de ses Ayeux, & Arnauld avoit communiqué la même science à Pierre de Villeneuve son frere.

Comme Arnauld avoit beaucoup d'étendue d'esprit, il apprit des Arabes d'Espagne, & leur Science & leur Langue; mais sa vanité l'emporta hors des bornes qu'un Sçavant doit se preserire, de laisser à chaque Profession la Science qui lui est propre, à moins que d'en avoir fait une étude particuliere. Il voulut donc se mêler de Theologie, & sit paroître des idées, je ne dis pas seulement trop libres sur l'état Monastique, mais même extravagantes sur les matieres de la Religion, & fut justement condamné en plusieurs choses, sur-tout en avançant comme il faisoit, que les Oeuvres de Charité & de Médecine étoient plus agréables à Dieu que le Sacrifice de l'Autel,

143

Personne ne lui conteste la qualité d'habile Philosophe Hermetitique. Non-seulement ses Ouvrages parlent pour lui; mais nous avons encore le témoignage du celébre Jurisconsulte Jean André, son contemporain, qui assure que de son tems parut Arnaud de Villeneuve, "grand Theologien, Médecin (1) habile, & sça-" vant Alchymiste, qui faisoit de " l'or, qu'il soumettoit à toutes les "épreuves; "Il a même l'avantage d'avoir écrit avec plus de lumieres & de clarté qu'aucun autre Philosophe. Mais toutes ces connoissances ne le mirent point à l'abri de la tempête, où il périt, voulant passer d'Italie en France

<sup>(1)</sup> Jean. Andreas ad speculum, Rubric. de Crimine falsi. Nostris diebus habuimus Mag. Arnaldum de Villanova, in Curia Romana summum Medicum & Theologum... qui eriam magnus Alehymista, virgulas auri, quas satiebat, con entiebat omni probationi submitti.

PHILOSOPHIE pour aller trouver le Pape Clement V, qui le mandoit, & fut inhumé à Genes.

Quoique Pierre de Apono son contemporain & son ami, ait la réputation de grand Médecin & d'habile Chimiste, cependant il n'a rien dit que de communen l'une & l'autre Science, & n'a pas même merité quon le mît au rang des Philosophes Hermetiques. Mais Arnaud a fait dans cette Science un Eleve, qui a extrêmement brillé dans tous les genres, & dont la vie a merité d'être écrite par cinq ou six Auteurs distingués.

# XXVIII.

Raymond Lulle s'applique à la Philosophie Hermetique.

Cet Homme celébre est Raymond Lulle; & l'on peut dire qu'il n'y a gueres de Philosophe, qui air

HERMETIQUE. 145 ait fait plus de bruit dans le treiziéme siécle. Son Histoire, sa Personne & son Sçavoir, sont une Sorte de prodige. Né d'une Maison illustre, originaire de Catalogne, il suivit à l'exemple de son Pere le parti des armes, ainsi qu'il convenoit à un homme de sa naissance. Raymond, Pere de notre Philosophe, avoit accompagné Jacques Ier. Roy d'Arragon, lorsque ce Prince reprit en 1230. sur les Sarrazins les Îsles de Maïorque & de Minorque. Raymond acheta des Terres dans cette nouvelle Conquête, & le Roy pour le recompenser de ses services, lui en donna quelques autrés.

Raymond son Fils naquit donc à Maiorque en 1235. & comme ce n'étoit pas l'usage, que la Noblesse étudiât, Raymond dans sa jeunesse se contenta, après des études succinctes, de suivre la Cour du Roi Jacques I. Deux ensans

Tom. I.

146 PHILOSOPHIE mâles & une fille qu'il eut d'un mariage avantageux, ne le fixerent point: selon l'usage pratiqué dèslors par les jeunes Seigneurs, il voulut porter son cœur ailleurs. Il jetta les yeux sur une Dame, dont la moindre qualité étoit une beauté superieure à ce qu'il y avoit de plus parfait à la Cour, Il étoit assidu au-près de la Personne, qui faisoit l'objet de ses désirs, il sollicitoit, il écrivoit, & faisoit des Vers, mais il n'avançoit pas; la Signora Ambrosia de Castello, c'étoit le nom (1) de cette vertueuse Dame; fatiguée d'avoir à sa suite un Soupirant, & par consequent un Importun, cherchoit à le gue-rir par une froideur, qui loin de rebuter Raymond ne servit qu'à l'enflamer. Enfin ce Courtisan pas-

<sup>(1)</sup> D'autres la nomment Eleonore, mais qu'importe, c'est toujours la même chose à notre égard.

HERMETIQUE: sionné, lui ayant envoyé une piéce de Poësse, où il décrivoit la beauté de la gorge de cette belle & vertueuse Personne; elle se servit de cette occasion pour ramener Raymond à des sentimens raisonnables. Elle lui sit connoitre par une Lettre très - polie qu'elle lui écrivit de l'aveu de son Mari, qu'étant un Seigneur de beaucoup d'esprit, & digne par-là de l'estime de tout ce qui étoit de plus distingué à la Cour, elle s'étonnoit qu'il s'attachât à une Personne qui méritoit si peu son attention, que comme elle l'aimoit beaucoup plus sincérement qu'elle ne faisoit paroître, elle lui conseilloit d'élever ses youx-vers l'Ethe immortel, au lieu de les fixer sur une médiocte créature; mais puisque son sein avoit blessé son coeur, elle esperoit bientôt le guerir en lui découvrant de même sein, l'objet de ses louanges.

Raymond ne comprenoit pas le sens de cette Lettre, ingenieux à se flatter dans sa passion, il n'y eut point d'extravagance qu'il ne fît, jusques-là qu'ayant rencontré dans la grande Place de Palme, Capitale de l'Isse Maiorque, la Signoria Ambrosia, il la suivit à cheval jusques au milieu de l'Eglise, où elle alloit faire ses Prieres. On ne sçauroit exprimer à quel point Raymond excita la risée des uns & le mépris des autres. Enfin cette vertueuse Dame crut que le tems étoit venu de guerir la passion de ce Courtisan, & par le conseil mê-me de son mari, elle sui donna un rendez-vous. Elle ne laissa pas neanmoins de lui suggerer auparavant de sages conseils, pour le détourner de ses chimeriques prétentions; mais Raymond moins rebuté que jamais, se crut au comble de ses désirs. Elle lui demanda donc ce qu'il croyoit faire en s'at-

HERMETIQUE. tachant à la poursuivre avec tant d'opiniâtreté. Je pense, dit Raymond, rechercher la personne la plus belle & la plus parfaite de l'Europe. Vous-vous trompez, lui dit Dona Ambrosia, vous vous trompez Seigneur, en voici la preuve. Sur le champ elle lui découvrit cette belle gorge dont il avoit été frappé. Mais quel fut son étonnement de la trouver toute ulcerée. Voyez, lui dit-elle & jugez si ce miserable corps mérite vos éloges & votre estime. Je vous le conseille donc encore une fois, Seigneur, changez d'objet, vous le meritez, élevez-vous à ce qu'il y a de plus grand, recherchez ce qui seul est digne de l'attention

Cet aspect toucha moins les yeux que le cœur de Raymond, & après avoir temoigné à cette sage personne combien il étoit sensible à son infortune, il se retire

d'une ame chrétienne.

chez lui, & se sentant tout autre qu'il n'étoit auparavant; il se jette aux pieds d'un Crucifix, resolu de se consacrer au service de Dieu. Plein d'une résolution si chrétienne il passa une nuit plus tranquile, qu'il n'avoit accoutumé, & pendant le sommeil il crut voir Jesus-Christ, qui par une saveur particu-lière lui dit, Raymond suivez-moi désormais. Cette vision s'étant reiterée plusieurs sois, il jugea que c'étoit le doigt de Dieu.

Raymond n'avoit alors que 30.ans, en 1265. Il étoit grand Senechal, c'est-à-dire grand-maître
de la Maison du Roy, ainsi l'un des
premiers Seigneurs de la Cour,
il joüissoit de toute la faveur du
Souverain, & pouvoit aspirer à
tout, soit pour lui, soit pour sa
famille. Cependant l'attrait de la
grace, sut en lui beaucoup plus
puissant que celui d'un grand établissement & des plus statteuses
espérances.

151

Dès-lors Raymond fait un voyage à saint Jacques de Compostelle en 1267. pour demander à Dieu par l'intercession de ce Patron de toute l'Espagne, de l'éclairer sur les voyes qu'il devoit tenir: de retour à Maiorque, il arrange ses affaires domestiques, distribue une partie de son bien aux pauvres, & laisse à ses enfans ce qui leur étoit necessaire pour vivre honorablement selon leur condition. Il n'en fallut pas davantage pour le faire traiter de fou dans le monde; mais peu sensible à ces discours, il continue & se retire sur la Montagne d'Aranda, qui n'étoit pas éloignée de ses terres; il s'y dispose à travailler à la conversion des Mahometans, tel étoit le projet que la Providence lui avoit inspiré.

Raymond n'avoit fait que des Etudes superficielles, ou peut-être même n'en avoit-il fait aucune. Il

Giiij

152 PHILOSOPHIE s'applique donc pendant dix ans qu'il occupe cette Solitude, à se former dans les connoissances dont il a besoin, sur-tout dans celle de la Langue Arabe, pour connoître par lui-même les Livres & la Religion des Musulmans; deux longues & penibles maladies qu'il essuya dans sa retraite, ne sirent que le confirmer dans son dessein; il croyoit n'avoir rien fait pour Dieu, jusqu'à ce qu'il eût souffert le martyre. Il ne demandoit autre chose dans ses priéres. Il revient à Palme pour se persectionner, & prend chez lui un Domestique, qui entendoit cette Langue, mais qui lui-même étoit Mahometan. Ce malheureux préjugeant que maître n'apprenoit l'Arabe, que pour s'en servir à prêcher contre l'Alcoran, prend la resolution de l'assassiner. En effet ce miserable attaque Raymond, lorsqu'il n'y pensoit pas, & lui plonge un poiHERMETIQUE. 153 gnard dans le sein. Il alloit lui porter un deuxième coup, lors que le Pieux Solitaire se leve & defarme son assassin. Au lieu de le tuer, ou de souffrir que ses amis qui vinrent lui otassent la vie il consent avec peine qu'on le mêne en prison; où de rage il s'étrangla lui même, pour n'avoir pû tuer celui qui vouloit détruire l'Alcoran.

Heureusement le coup nétoit pas mortel, & dès que Raymond, fut gueri, il retourna dans sa chere Solitude. Jacques Ier. mourut dans dans ce même tems, c'est-à-dire en 1276, mais avant sa mort, le Pieux Solitaire sonda cette année dans le Couvent de l'Ordre de saint François, qui est à Palme, un College, où l'on enseigna la Langue Arabe, pour travailler à la conversion des Insidéles. Etablissement louable, qui sut approuvé par le Pape Jean X X I. le 16. No-

De Paris il se rendit à Rome pour engager le Pape à établir dans les Monastéres, l'Étude des Langues Orientales, necessaires pour la propagation de la soi chez les Nations Insidelles; mais la Providence qui vouloit éprouver la constance & la sidelité de Raymond, permit qu'il y arriva au commencement du mois d'Avril 11287 que mourut le Pape Honoré IV. de la pieté duquel il esperoit beau-

HERMETIQUE. 155 coup pour l'accomplissement de ses pieuses intentions. Il revint donc à Paris la même année, où par ordre de Bertaud Chancelier de l'Université, il enseigna la nouvelle Dialectique dont il étoit l'inventeur. Il sut depuis à Montpellier, où il salua Jacques II. Roy de Maïorque, ainsi ce sut vraissemblablement en 1291. Il retrouva dans cette Ville le celébre Arnaud de Villeneuve son ami, qui étoit à la tête de la faculté de Medecine.

Mais quoique ses voyages ne sussent pas infructueux, puisqu'il écrivoit & enseignoit continuellement, pour peu qu'il s'arrêtat dans quelque lieu, cependant ses vuës n'étoient pas remplies, il n'abandonnoit pas son objet principal, qui étoit la conversion des Insidéles. Il prend donc le parti de retourner à Rome; il s'arrêta neanmoins quelques mois à Génes.

Malgré tous ses soins, & ses sollicitations il ne peut obtenir de Nicolas IV. l'établissement qu'il méditoit pour les Langues Orientales: la mort de ce Pape, & une vacance du saint Siège, qui dura même plus de deux ans, ne lui permirent pas de rien terminer dans cette Capitale du monde Chrétien.

Tant de contradictions porterent Raymond Lulle à croire que Dieu demandoit qu'il allât lui-même annoncer Jesus-Christ aux Infidéles; dans ce dessein il retourne à Gênes pour de là passer en Affrique, il avoit chargé tous ses Livres & ses effets, sur un Vaissau qui devoit faire voile pour cette partie du monde; prêt a s'y embarquer, la crainte du danger le saisit & lui sit changer de resolution; mais le chagrin qu'il eut ensuite d'avoir temoigné tant de lâcheté dans une occasion si essenrielle, le sit tomber malade; il en

Il fur obligé en 1293. de retouraner à Genes, d'où il se rendit à Naples & y resta jusqu'en 1294, enseignant publiquement sa nouvelle Introduction aux Sciences. De Naples il retourne à Rome pour y solliciter toujours l'exécuz

tion de son projet de l'étude des Langues Orientales, auprès du Pape Celestin V. & de Boniface VIII. son Successeur: mais ce su toujours inutilement; Celestin avec beaucoup de pieté & de zéle, manquoit de vuës assez étenduës, pour gouter & pour exécuter ce projet: & Boniface VIII. uniquement occupé à faire valoir son autorité temporelle, ne jugea point à propos d'y entrer.

Raymond crut donc que ne pouvant rien faire du côté de Rome, il lui étoit inutile d'y rester plus long-tems. Il se rendit à Millan, Ville alors plus tranquile pour un Philosophe. Raymond s'y arrêta donc quelque tems, & y six quelques operations de la Science (1) Hermetique; & l'on y mon-

<sup>(1)</sup> Lullius de Mercuriis narrat se Mediolani anno Ch. 1333. (lege 1296.) Chymica quædam experimenta absolvisse.

tre encore la maison où ce pieux Philosophe a travaillé: (1) après quoi il se rendit à Montpellier où Raymond. Gauffredy, General de l'Ordre de S. François, lui donna des Lettres d'Association, comme à un Bienfaiteur de l'Ordre, ordonnant à tous les Superieurs, qui étoient sous son obésssance,

de lui permettre leurs Maifons, se mais Raymond Lu réussite de son p successivement au ce, de Sicile, de Cypre; toujours aucun succès; ta de faire réussir les

<sup>(1)</sup> Quod sutem Lullius Mediolani & fuetit & Chimica ibi tractaverit notifimum est, ostenditurque adhuc domus illic nobili isto habitatore quondam superbiens; in cuius vestibulo conspicuz sigurz, statuzque ingenium, artemque Chimici satis demonstrant. Ol. Borr. de orta or progresse Chimia p. 133.

jets. Jamais vie ne fut plus active, il enseignoit par tout, il prêcha même en Cypre contre les Hérétiques & les Schismatiques, il eut le bonheur d'y être persecuté, sans que Henry II. qui en étoit Roy, se mît en devoir de le soutenir.

Tous ces voyages se terminerent ensin à revenir en 1308. à Paris, où il connut le celébre Docteur Jean Scot, nommé autrement le Docteur subtil; en y arrivant il eut la satisfaction de voir que le Roy Philippe le Bel avoit suivi (1) en quelque chose ses louables intentions. Ce Prince avoit déja ordonné que l'on enseignat dans l'Université les Langues Orientales; c'est ce qui engagea Raymond à se rendre l'année suivante

<sup>(1)</sup> Clementina intex solicitudines de Maz gistris.

HERMETIQUE. 161 en Espagne, pour porter Ferdinand IV. Roy de Castille à se joindre avec le Roy de France, pour le recouvrement de la Terre Sainte, & pour preuve de son zéle, il retourna encore en Afrique, il aborda à Bonne, autrefois Hippone, Siége Episcopal de Saint Augustin, où malgré les opprobres dont il fut chargé de la part des Infideles, il ne laissa pas de convertir soixante & dix Philosophes Averroistes. De-là prenant sa route vers Alger, il convertit encore plusieurs Mahometans; mais la persécution qu'il souffrit dans cette Ville, alla beaucoup plus loin, nôn-seulement on le brida comme on feroit une bête de charge, pour le priver de l'usage de la parole & des alimens pendant quatorze jours; il y fut même battu publiquement & chassé du Royau-me. Il se vit donc contraint de retourner à Tunis, malgré la dessen, Comme on appréhendoit dans cette derniere Ville le succès de ses prédications, on le sit arrêter prisonnier. Là les Docteurs Mahométans se rendirent en foule à la prison, pour lui persuader de prendre le Turban; les disputes verbales n'aboutissoient à rien de part, ni d'autre; on convint cependant que chacun mettroit ses raisons par écrit; mais on craignoit tout de la part d'un esprit aussi pénétrant que celui de Raymond: on le fait donc sortir de captivité, on le chasse comme perturbateur du repos public, & on l'embarque avec tous ses effets sur un Vaisseau Genois. Le Vaisseau ayant fait naufrage à la vuë du Port de Pise, il eut le bonheur de se sauver, avec le reste de l'équipage; mais il perHERMETIQUE. 163 dit tout ce qu'il avoit dans le Vaisseau; il ne laisse pas d'aborder à Pise, où il tombe malade, il y est reçu & assisté soigneusement par les Religieux de S. Dominique.

Le S. Siége avoit été transferé à Avignon, depuis l'an 1305, par là il sembloit que Raymond sût plus à portée de solliciter l'exécution de son dessein, de la conversion des Insidéles. Il le sit en esser; mais la conjoncture des tems n'étoit pas savorable. Cependant il crut que l'occasion du Concile de Vienne que l'on avoit déja intiqué & qui devoit se tenir l'an 1311 pourroit lui servir. Il s'y rendit & y présenta son projet, contenu seulement en trois Articles.

Le premier étoit d'introduire dans le Monastère, l'Etude des Langues Orientales.

Le deuxième de reduire en un tous les Ordres Militaires, afin qu'étant unis ils combattissent plus

PHILOSOPHIE efficacement contre les Sarazins', sans aucun interêt de préference ou de jalousie.

Enfin par le troisiemé il demandoit que le Souverain Pontife sit désendre dans les Ecoles la lecture des Ecrits & la Philosophie d'Averroès, plus favorable au Mahométisme, qu'au Christianisme.

Jusques ici nous n'avons pas representé Raymond Lulle comme Philosophe Hermetique, qualité cependant qui lui donne droit d'entrer dans cet ouvrage; mais nous en allons produire incessament la preuve.

Il étoit encore à Vienne en 1312. lorsqu'il y reçut des Lettres d'Edouard, Roy d'Angleterre, & de Robert, Roy d'Ecosse, qui l'exhortoient de passer dans leurs Etats. Ces deux Princes (1) qui

<sup>(1)</sup> Je joins ensemble Edouard, Roy d'Angleierre, qui commença son Regne en 1307. &

avoient oui parler de Raymond, vouloient voir un homme qu'on pouvoir regarder comme le Phenomene le plus extraordinaire de l'humanité. Raymond s'y rendit, il crut trouver dans l'ardeur de ces Princes toutes les dispositions nécessaires, soit pour la déclaration d'une guerre contre les Insideles, soit pour le recouvrement de la Terre Sainte. Edouard & Robert parurent donner dans les vûës de

Robert d'Ecosse, qui le commença en 1306. parce qu'ils sont marqués l'un & l'autre dans l'Histoire de Raymond aussi bien que dans ses Ecrits. Il adresse à Robert le Livre nommé Compendium anima transmutationis artis Metallorum Ruperto Anglorum Régi, per Raymundum transsmissum. Et au commencement de ce Livre, il dit de cetiam in nostro Codicillo tibi misse per Regem Eduardum. De plus on trouve encore, Epistola accurationis Lapidis Benedicti Raymundi Lullii, missa esse alim Domino Roberto Anglorum Regi ab ipse anno MCCCCXII. (corrigez MCCCXIII) Raymond donne à Robert le titre de Roy d'Angleterre, parce qu'il étoit Roy dans le continent de cette Isse.

## 166 PHILOSOPHIE

Raymond; c'est ce qui engagea ce dernier à s'ouvrir à ces Princes; en leur promettant toutes les sommes necessaires pour cette expédition: mais Edouard plus curieux de voir l'accomplissement des promesses du Philosophe, que d'ésectuer lui-même les paroles qu'il pouvoit en (1) porter, luissait donner un appartement à la Tour de Londres; Raymond y travaille, & produit au Roy six millions d'or, ce qui pouvoit faire douze millions

<sup>(1)</sup> Postea hunc virum egregium (Raymundum) in conspettu inclytisimi Regis Edouardi deduxi, à quo merità dignitare recipitur & omini humanitate trastetur, ibique multis promissis, pastis, conditionibusque à Rege inductur; erat contentus Regem promissione divina sua arte divitem sacere, hac solummodo conditione, ut Rex in propria persona advensus Turcas, inimicos Dei, Bellum gereren, impendesetque su per Domum Domini, minimique in superbia; aut bello gerendo adversus Christianos: sed (Proh dolor) hoc, promission eras institutum à Rege, violatumque; &cc. Joannes Cremeturismio Teles samenti.

HERMETIQUE. de la valeur de ces anciens tems, où le marc d'or ne valoit que 44. livres: de cet or on fit alors des Nobles à la Rose, dont quelquesuns pesent jusques à dix Ducats, faisant cent livres de notre monnoye courante. Tous ceux qui ont examiné ces piéces si curieuses & si recherchées en Angleterre, reconnoissent qu'elles sont même d'un or plus parfait que celui des Jacobus, & autres anciennes monnoyes d'or de ce Genre. Il y a même une inscription qui les distingue, & qui montre que ces pieces ont été faites par une espece de miracle. C'est donc avec raison que Raymond Lulle parlant lui-même de ce qu'il a fait en Angleterre, avouë qu'il y a converti pour (1) une seule sois en

<sup>(1)</sup> Converti una vice in aurum ad L. millia pondo argenti vivi, plumbi & stanni. Ista Raymund. Lullius in ultimo Testamento.

or cinquante milliers pesant de mercure, de plomb & d'étain. Robert Constantin (1) qui vivoit au seizième siécle, observe qu'après bien des recherches, il a trouvé que par ordre du Roy Raymond Lulle avoit sait de veritable or dans la Tour de Londres, qu'il a vû de ces Pieces nommées encore dans ce Royaume des Nobles de Raymond. Pierre Gregoire de Toulouse (2) dit à peu près la même chose, & Edmond Dickinson nous apprend même une chose, que Raymond

(2) Raymundum Lullium Edoardo Regi Angliæ sex aurimilliones à se consectos obtulisse ad Bellum contra Insideles in Terra Sancta promovendum. Perrus Gregorius Tholosanus.

ayant

<sup>(1)</sup> Hunc (Raymundum Lullium) ego inquirendo comperio apud Anglos, re quidem vera prastitisse quod suis libris prositetur, & in Arce Londini, jussu Regis verum aurum confecisse: mihique genus nummi ostensum est quod adhuc appellant nobile Raymundi, auri scilicet puti, & obryzi, summæquo indicaturæ. Ita Robertus Constantinus in nomenclatore scriptorum Medicorum in . . 1545.

ayant travaillé à Westminster, on a trouvé long-tems après son départ dans la Cellule, qu'il avoit occupée (1) beaucoup de poudre, dont les Architectes ont fait leur prosit; & le celébre Camden, qui n'étoit pas crédule, reconnoît que ces Nobles ont été frappés de l'or même que Raymond avoit fait.

Mais comme je ne veux rien omettre à ce sujet, je vais marquer naturellement les difficultés que l'on peut former contre le fait que j'avance; quelques Auteurs

<sup>(1)</sup> Aureas illas nobiles Anglorum, printum profectas memorat (ex Raymundo) Camdenus. Idem hodieque asseverantissimè confirmant Anglorum curiosi, additque Edmundus Dickinsonus Lullium in Cœnobio Westmonasteriensi vixisse non ingratum Hospitem: enimverò pluribus ab ejus discessu annis, resarta quam incoluerat Cellula, multum adhuc pulveris Chrysopai in Cistula repertum, magno inventoris Architecti emolumento. Ita Olaus Borrichius de Orta & progressu Chimia in-4°. pag. 242.

Tom. I.

celébres prétendent que jamais Raymond Lulle ne fut en Angleterre, & qu'il ignoroit même la Science Hermétique; & comme on a prétendu que ce fut sous Edouard VI. qu'il opera ses merveilles Hermetiques à Londres, les tems ne se rapportent point, & c'est ce qui sorme la premiere difficulté.

On sçait qu'il y a deux manieres de compter les Edouards, Rois d'Angleterre, soit en les prenant depuis Egbert Premier, Roy de cette Isle, après l'extinction des sept petits Royaumes, qui s'y étoient formés; soit à les prendre depuis Guillaume le Conquerant. Les Anglois ont souvent compté de ces deux manieres; mais en quelque sens qu'on le prenne, ce ne sur pas sous Edouard VI. que Raymond sur en Angleterre, ce sur sous Edouard V. à compter depuis Egbert; ou Edouard II. depuis

Guillaume, Duc de Normandie; aussi ni Raimond Lulle, ni la plûpart des Historiens ne marquent pas sous quel Edouard il sut en Angleterre; & comme le Philosophe ne peut s'y être transporté qu'en 1312. & 1313. ce sut donc sous Edouard V. ou II. comme on voudra le marquer, Prince qui avoit succedé au Roy Edouard son Pere en 1307. & non sous Edouard VI. nommé aussi plus communément Edoward III. dont le Regne ne commence qu'en 1327.

Raymond crut trouver dans ce jeune Prince autant de bravoure que son Pere en avoit témoigné dans les Guerres Saintes, où il s'étoit trouvé? Mais quelle difference entre le Pere & le Fils! On sçait qu'Edouard V. ou II. regna moins par lui-même, que par d'indignes Favoris, qui s'étoient rendus maîtres de son esprit, aussi

bien que de la conduite de l'Etat; & l'on voit par les Ecrits mêmes du Philosophe, qu'il avoit été en Angleterre sous Edouard, sans désigner lequel.

Peut-on apporter quelque conjecture recevable contre les preuves positives, qui sont voir que Raymond se rendit en Angleterre à la priere d'Edouard? Non-seulement Raymond le dit lui-même (1) dans des Ouvrages, qui ne

<sup>(:)</sup> Raymond parlant des Perles qui se forment dans la Mer, dit, non vidimus parsem in qua ista conchylia supradicta reperias, nist in Cypro prope Civitatem Famagustam & in Regione Porsugalia, propè Civitatem Lisbona, in ripa Maris, & in quadam Anglia (vel potius Andalusia) Villa, qua dicitur Conila (Conil en Andalousie) & in alio loco, qui dicitur Portus Sylvena, usque ad Sanctum Vencentium de sinibus mundi, (Cap S. Vincent & de Finistere en Portugal) Vidimus enim omnia ista, Dum Ad Angliam Translimus Propter intercessionem Domini Regis Edoardi illustrissimi, Raymundus Lullius de transmutatione anima Metallorum. Sur quoi Nicoles Antonio

HERMETIQUE. 173 fçauroient être contestés; mais c'est encore une Tradition Nationale, consirmée par Camden & par Dickinson, Auteurs Anglois, qui assurent que ces Nobles à la Rose, connus encore sous le nom du Philosophe, sont un esset de ses operations dans la Philosophie Hermetique. Et cette Tradition se trouve même consirmée par les Auteurs étrangers, que je viens de citer.

Une seconde difficulté est tirée des Ouvrages mêmes, qui sont incontestablement de Raymond Lulle; il y sait connoître que les êtres ou especes déterminées (1) ne

Biblioth. Hispaniæ veteris Tomo 1. pag. 93. columna 2. remarque, quæ omnia bene, seu vin alii quam Raymundo conveniunt.

H iij

<sup>(1)</sup> Elementativa habent veras conditiones, ut una species se non transmutet in aliam, & in isto passu Alkimistæ dolent & habent occa-sionem slendi. Lullius in arte magna parte IX. capite de Elementativa sub principium.

174 PHILOSOPHIE sçauroient être changées en d'autres especes, ce qui fâche extrêmement, dit-il, & fair même gémir les Alchimistes; & dans un autre endroit il assure que l'or (1) de Chimie n'en a que la ressemblance.

Mais il n'est rien de si facile que de lever cette legere dissiculté. Croit-on que Raymond ait été moins discret que les autres Philosophes Hermetiques? Ceux qui sont les plus experts se sont un principe de déclamer publiquement contre la transmutation des Métaux, dans le tems qu'eux-mêmes se livrent entierement à la pratique de cette Science. Ils ont la précaution par-là de ne pas dévoiler au Public le mystere de leur conduite, qui est toujours blamée dès qu'ils viennent à manquer dans

<sup>(1)</sup> Aurum Chymicum non est niss appatenter aurum. Lullius de mirabilibus orbis.

Hermetique. leurs operations, & qu'ils se gardent bien de faire connoître s'ils viennent à réussir, parce qu'ils exciteroient du moins la jalousie de leurs contemporains. D'ailleurs d'anciens Ecrivains rapportent que Raymond Lulle avoit eu une dispute, dans laquelle il prétendoit montrer à Arnauld de Villeneuve, que la transmutation des Métaux étoit moins appuyée dans le fond de la nature même, que sur l'imagination des hommes. Et pour convaincre Raymond, il fallur qu'Arnaud fît devant lui la transmutation métallique; & ce fut à Naples, où il se trouva avec Arnaud de Villeneuve en 1293. & 1294. Aussi convient-on que Raymond n'a eu cette connoissance que sur la fin de sa vie. Ainsi le Philosophe mieux instruit, a rectisié, & par sa pratique, & par ses derniers ouvrages, ce qu'il Hiiij.

avoit d'abord avancé contre la

Science Hermetique.

On sçait d'ailleurs que les plus celébres Artistes ont parlé comme Raymond Lulle. Arnaud qui luimême a eu le secret de la transmutation, a dit, que l'espece des Métaux ne pouvoit pas être changée, & que ce changement n'étoit praticable qu'après les avoir réduit à leur premiere matiere. Ce sont à peu près les termes de Roger Bacon & d'Avicennes. (1)

Species Metallorum transmutari non possunt: & hoc verum est, ut ipsi asserunt nisi ad primam materiam redigantur. Arnoldus Vilanova-

nus, de persectione Magisterii.

Sciant Artifices Alchimiæ species sive formas Metallorum verè transmutari non posse, nisi in primam reducantur materiam, & sic in aliud quam priùs permutentur. Avicenna Libr. II. trastat. 1. cap. 4. de operatione Medicin. sing. Traité qu'on regarde ordinairement comme le quatriéme liv. des Meteores d'Atistote.

<sup>(1)</sup> Species non transmutantur, sed subjecta specierum optime & propriissime; Rogerius Bacco.

Il n'est pas moins certain que l'or prétendu des Alchimistes n'en a que les dehors, & point la réalité, comme le marque Raymond. Cette maxime vraye en general, par les tromperies qui se commettent dans les operations qui se sont à ce sujet, peut souffrir de justes exceptions, & le Sçavant Olaus Borrichius (1) a soin de remarquer que l'on a eu une preuve de la fausset de la maxime generale par les experiences, saites publiquement en 1667, par d'habiles Philosophes.

Mais toutes les difficultés que l'on peut former, ne sçauroient l'emporter sur les témoignages du tems même, qui assurent que Raymond a eu le secret de la Science

<sup>(1)</sup> De ortu & progressu Chimiz circa finem.

PHILOSOPHIE Hermetique. Jean de Meun (1) son contemporain, le met avec Arnaud de Villeneuve au nombre des Adeptes, aussi bien qu'Hermès, Geber & Morien. C'est le rémoignage que lui rend Jean Cremerus, Abbé de Westminster, Disciple de Raymond même (2) & Jean de Rupescissa (3) qui vivoit presque dans le même tems.

L'inquiétude de Raymond sur

(1) Si fait Villeneuver& Raymon. Qui en font un noble Sermon; Et Morien le bon Romain, Qui sagement y mit la main. Si fist Hermès qu'on nomme Pere,. A qui aulcun ne se compare: Geber Philosophe subtil-

A bien usé de mon oustil.

Remontrance de nature à l'Alchimiste errant par Jean de Meung, qui à commence à écrire en-1307. O a continué au moins jusqu'en 1350.

(2) Joan Cremerus, in Testamento edito à Michaele-Maier, in Libro cui titulus Tripus Aureus in 4°. 1618. & in Mulzo Hermetico in 4°. Francosurti 1677. pag 535.

(3) Joan de Rupelcissa Minorira, qui vixit anno 1350, in libro, de Quinta essentia...

HERMETIQUE. son projet de la Conversion des Infideles, ne lui permettoit pas de rester long-tems dans un même lieu, dès qu'il ne voyoit pas jour à l'exécuter; il quitte donc furtivement l'Angleterre en 1313. d'où il passe successivement à Messine & à Maiorque; il prit la résolution de s'y embarquer de nouveau pour l'Afrique. Ses amis, qui voyoient partir avec peine un vieillard de soixante & dix-neuf ans, sans esperance de le revoir, l'accompagnerent jusqu'au Port de Maiorque, il s'y embarque donc pour l'Egypte, d'où il se rend à Jerusalem, & enfin à Tunis: il y vifite ses amis, sur-tout les Disciples qu'il avoit convertis, les exhorte à la perseverance, & part pour Bugie. Ce sut là le terme de ses rravaux apostoliques, & Dieu l'y couronna, comme il l'avoit toujours desiré. Dès qu'il y est arrivé non content de catechiser en secret,

180 P HILOSOPHIE il y prêche publiquement l'Evangile. Cette generosité Chrétienne & ce courage invincible, que rien ne pouvoit arrêter, irrita le Souverain & les Peuples à un tel point, que s'étant jettés sur lui en foule, Is le poursuivirent l'accablant d'injures & le chargeant de coups. En pouvant à peine se traîner jusques au Port, il y fut encore assailli à coups de pierres. La nuit suivante, c'étoit à la fin de Juin de l'an 1315. quelques Marchands Genois, qui cotoyoient ce rivage y aborderent, & obtinrent la permission d'enle-ver son corps, que l'on croyoit mort, ils y trouverent cependant un reste de vie, mais qui ne dura pas plus de deux jours, & il rendit l'esprit le vingt-neuviéme jour de Juin, à la vûë de l'Isle de Maïorque sa Patrie, à l'âge de quatre-vingt ans.

Les Marchands Genois qui connoissoient le mérite du dépôt qu'ils

Ç4.

HERMETIQUE. avoient, résolurent de l'emmener secretement à Genes; ils en furent empêchés par les Habitans de Palme, qui se transporterent à leur Vaisseau, aussi bien que le Viceroy & la principale Noblesse, & porterent le corps de ce Bien-heureux Martyr dans l'Eglise de Sainte Eulalie, où étoit la Chapelle de sa maison; mais il y sut reclamé par les Religieux de Saint François, dont il avoit presque toujours porté l'Habit depuis sa Conversion, & il y est encore regardé avec beaucoup de veneration, où l'on assure qu'il s'est fait plusieurs Miracles, & l'on y a même consacré à son honneur un Office public, quoiqu'il ne soit pas canonisé.

Les travaux de Raymond peuvent passer pour un prodige, qui surpasse les forces de la nature. On ne sçauroit s'imaginer qu'un homme, qui a composé plus de

PHILOSOPHIE cinq cens Volumes, qui demandent un grand loisir, & une vie sédentaire, ait pû tant voyager; ni qu'un homme qui a toujours été en voyage, ait pû composer plus de cinq cens Volumes sur toutes sortes de matieres, Grammaire, Réthorique, Logique, Analyse, Morale, Politique, Droit Civil & Canonique, Physique, Métaphysique, Mathématique, Musique, Astronomie, Médecine, Chimie, Théologie dogmatique & affective; tout a été generalement bien traité par ce Sçavant homme. Cependant on le voit toujours en voyage, & même en des voyages maritimes. Les Auteurs ont donné le détail de ses Ouvrages, & je suis persuadé qu'on ne sera pas fàché d'avoir ici la Chronologie de ses voyages.

## XXVIII.

Chronologie des Voyages de Raymond Lulle.

1235.

Naissance de Raymond' Lulle, à Palme, Capitale de l'Isle Maïorque.

¥266.

Conversion de Raymond Lulle: il va en Pelerinage au Mont-Serrat.

2267.

Va en Pelerinage à Saint Jacques de Compostelle; après quoi il demeure neuf aps-en Retraite, pour se former dans les Langues & les Sciences.

**\$276.** 

Raymond se rend à Montpellier.

**2281.** 

Il vient à Paris, âgé alors de quarante-six ans.

1286.

Raymond va à Rome pour engager le Saint Siège à établir l'Etude des Langues Orientales, nécessaires pour la conversion des Infideles.

Philosophie 184 Il revient à Paris, & y 1287. enseigne suivant sa nouvelle méthode. Raymond retourne à Mont-89. pellier. Va à Genes, & de-là à 1291. Rome, puis il revient à Genes. Il se rend à Tunis en Afri-1292. que, & y travaille à sa Table generale des Sciences. Se rend à Naples, & y reste jusqu'en Juillet 1294. C'est là que Raymond apprend d'Arnaud de Villeneuve la Science Hermetique, & y fait quelques Ouvrages. Raymond retourne à Rome, & y reste deux ans. Quitte Rome, passe par Milan, y travaille à la Science Hermetique, & se rend à Genes. Il quitte Genes, vient à

Montpellier, & ensuite à

Est à Paris avant la mi-

Août, y dispute sur le Maî-

tre des Sentences.

Paris.

HERMETIQUE. 185

Sort de Paris après le

Sort de Paris après le mois de Juillet.

Va à Montpellier, puis a Maïorque & à Genes, y fait Brevis practica artis generalis. il va de là en Cypre sur la fin de l'année, & ensuite en Armenie. D'Armenie il va en Palestine, revient en Cypre & y reste jusqu'à la fin de 1302. Revient à Genes, y fait beaucoup de Livres, d'où après le mois de Mai, il se rend à Paris, & en Octobre va à Montpellier.

Retourne de Montpellier à Paris, il dispute avec Scot, peu après le mois de Mars, ensuite se rend à Lyon, y resait son Art general differend du premier, va à Montpellier & y travaille.

De Montpellier il retourne à Lyon, pour saluer Clement V. & de-là se rend à Maïorque.

Passe à Bugie en Afrique,

Philosophie.

y est détenu six mois Prisonnier.

1307.

Arrive à Pise en Janvier, puis le même mois à Montpellier, & retourne à Pise où il travaille.

1308.

Se rend à Genes sur la fin de l'Eté, passe à Avignon, pour voir le Pape Clement V. y reste quelque tems, & sur la fin de l'année va à Paris.

1309.

Est à Paris, y enseigne son Art, qu'on y approuve.

1310.

De Paris il va au commencement de l'année à Montpellier, revient à Paris & y reste près d'un an.

1311.

Se rend au Concile de Vienne en Octobre & y reste quelques mois.

1312.

Revient à Paris, y reste peu, après Mars passe en Angleterre.

¥313.

En Octobre il se rend à Messine, y est encore en May 1314.

1314.

Va à Maïorque au mois d'Août, d'où il passe en

Afrique, en Egypte, à Jerusalem, & revient en

Afrique.

Va à Tunis, puis enfin
à Bugie, où sur la fin du
mois de Juin il souffre le Martyre.

Je n'ai point parlé de la persécution qui lui fut suscitée longtems après sa mort par Raymond Aymeric, qui dans son Directoire des Inquisiteurs, met Raymond Lulle au rang des Hérétiques. Je regarde ces accusations comme des animosités de Partis, dont les Particuliers ne sont que trop sou-vent susceptibles; mais dont l'ordre ne doit pas répondre. Et Raymond Lulle en a été pleinement justifié.

#### XXIX.

Le Pape Jean XXII. s'applique à la Science Hermetique.

Arnaud de Villeneuve & Ray-

mond mirent dans le quatorziéme siécle tous les Philosophes en mouvement. On y voit briller la Science Hermétique, beaucoup plus qu'elle n'avoit fait jusqu'alors. Ce siécle a produit un plus grand nombre d'habiles Artistes, qu'aucun de ceux qui l'ont sui-vi. Toutes les Conditions voulurent s'en mêler; elles se faisoient honneur de s'appliquer à l'une de ces sciences, qu'elles regardoient comme utiles, mais qui devoient passer pour une extrême solie dans l'esprit de ceux, qui n'en avoient aucune connoissance, ou qui ne pouvoient réussir dans leurs operations. La France seule en a produit beaucoup plus que les autres Etats.

On met dans ce nombre le Pape Jean XXII. On sçait que ce grand Homme, né à Cahors en 1244. non pas de la plus vile populace, comme l'ont marqué quel-

HERMETIQUE. ques Ecrivains mal informés, mais d'une famille Noble, étoit contemporain de Raymond Lulle, & d'Arnaud; ainsi ayant beaucoup de mœurs & d'esprit, avec une éloquence naturelle, cultivée par un grand fond d'étude, il aura obtenu de l'un de ces deux Philosophes, la connoissance de la Philosophie Hermetique; & comme il avoit de la Religion, il s'en est servi pour le bien de l'Eglise. L'Histoire ne fait pas difficulté de reconnoître que ce Pape a fait en Latin (1) l'Art transmutatoire des Métaux, qui a été traduit en François, & imprimé en cette Langue en 1557. C'est au commencement de ce Livre qu'il est marqué

<sup>(1)</sup> Joannes scripsit quoque Latino sermone attem Metallorum transmutatoriam, quod opus prodiit Gallice, incerto translatore Lugduni anno 1557. in-8°. Franciscus Pagi Breviarium de gestis Romanorum Pontisicum. Tom. 4. in Janne XXII. n. 88. in-4°.

que Jean XXII. sit travailler à la pratique de la Philosophie Hermetique dans la Ville même d'Avignon, où il tint son Siège jusqu'à sa mort arrivée en 1334. & qu'il y sit saire deux cens lingots qui pesoient chacun un quintal.

La supputation en est facile; les deux cens lingots faisoient donc vingt mille livres, ou quarante mille marcs d'or. Du tems de Jean XXII. l'or ne valoit que cinquante livres le marc, ainsi c'étoit deux millions de livres, somme alors exhorbitante, puisque nos Rois qui ont aujourd'hui plus de deux cens cinquante millions de revenu ordinaire, avoient du tems de ce Pape, tout au plus six cens mille livres.

Mais prenons l'or fabriqué par Jean XXII. sur le pied de la valeur actuelle de toute l'Europe, qui est environ cinq cens livres le marc; ce Pape avoit donc traHERMETIQUE. 191 vaillé dans le tems qu'il sit ce Traité, pour vingt millions de matiere d'or en lingot.

Doit-on s'étonner maintenant si l'on trouve qu'à la mort de ce Pape il y avoit dans son Trésor dix-huit millions de Florins (1) en or, & sept millions en pierre-ries & en Vases sacrés? ce qui ne faisoit pas moins de vingt-cinq millions de Florins, valeur de ces anciens tems.

En vain l'on dit que ce Pape étoit fort sobre, & qu'il avoit accumulé & mis dans le Trésor de l'Eglise tous les fruits des Benefices qui étoient en reserve. On sçait que les Cardinaux & les Prélats de la Cour de Rome s'attribuoient alors toutes les reserves des Benefices; & le Pape, malgré sa

<sup>(1)</sup> Franciscus Pagi ibidem ex Joanne Villano, n. 90.

vie frugale, ne pouvoit point amasser dans ce tems-là des sommes aussi considerables par ses seules épargnes. Le Pape qui jouit aujourd'hui de plus de vingt millions de revenu annuel, n'étoit riche alors que par l'Autorité spirituelle, & très-peu par la temporelle. Il ne possédoit ni le Duché d'Urbin, ni celui de Ferrare, non plus que le Bolonois; le reste du Domaine du Saint Siege en Italie, suffi-soit à peine pour l'entretien des Officiers, ou se trouvoit dissipé par les Prelats & les Senateurs, qui résidoient à Rome; Avignon où demeuroit le Pape, ne produisoit qu'un revenu modique. Où Jean XXII. a-t-il pû donc, avec si peu de bien, rassembler un si riche Tréfor ? Son Livre le marque; c'est par les moyens qu'il avoit appris sans doute d'Arnaud ou de Raymond: mais comme il avoit la prudence des autres Philosophes Hermetiques,

HERMETIQUE. Hermetiques; quiconque suivroit ce Livre travailleroit en vain; ce Pape s'est bien gardé de découvrir son secret dans le Traité, que nous avons fous fon nom.

#### XXX

Jean de Meun écrit sur la Science Hermetique & la pratique.

Jean de Meun brilloit à la Cour & à Paris dans le tems de Jean XXII. S'étant livré, puisque c'étoit la mode, aux Sciences curieuses, & sur-tout à la Philosophie Hermetique, on ne doit pas être surpris de voir qu'il en ait amplement parlé dans le Roman de la Rose.

Je ne puis mieux donner le plan de ce Roman, qui a fait autrefois beaucoup de bruit, qu'en rapportant ce qu'en a dit le Poëte Baif dans un Sonnet au Roy Charles

IX. le voici.

Tom. I.

Sire, sous le discours d'un songe imaginé Dedans ce vieil Roman vous trouverez deduite D'un Amant desireux la penible poursuite, Contre mille travaux en sa stamme obstiné.

Paravant que venir à son bien destiné
Mallebouche & Danger tachent le mettre en suite,
A la sin Belc-Acueil, en prenant la conduite,
Le loge après avoir longuement cheminé.

L'Amant dans le verger pour loyer des traverses,

Qu'il passe constamment, souffrant peines diverses, Cueil du Rosier fleuri le bouton précieux.

Sire, c'est le sujet du Roman de la Rose

Où d'amour épineux la poursuite est lenclose,

La Rose c'est d'amour le Guerdon (1) gracieux.

Ainsi ce Jardin; ce Verger si agréable, dont il est si souvent parlé dans ce Roman, ne seroit autre chose, selon l'impie Bever-

<sup>(1)</sup> Guerdon, c'est-à-dire Recompense.

HERMETIQUE. 195 land, que le Jardin de Cypris, comme l'appellent nos Poëtes.

Ce Roman a l'avantage de beaucoup de Creatures plus nobles & plus raisonnables que lui; il a plusieurs peres. Guillaume de Loris, qui le conçut le premier, étoit du Gastinois, & selon l'usage reçu alors parmi les Gens aussi peu qualisiés que lui, il avoit pour surnom celui du lieu de sa naissance. Il étoit jeune, & par conséquent amoureux, lorsqu'il commença ce Roman; il avoit étudié la Jurisprudence, & s'étoit fait une Maîtresse, Dame d'un grand merite, & peut-être d'un grand nom, si nous l'en voulons croire. C'est donc pour elle qu'il se mit à ver-sisser ce Livre.

Il mourut en 1260. âgé de 26. ans, peu de tems après avoir commencé cet Ouvrage; mais non pas sans en avoir reçu d'avance quelque gratification de sa Dame.

# 196 PHILOSOPHIE

Il le fait assez connoître lui-même.

Quarante ans après la mort du premier pere de ce Roman, Jean de Meun l'enfanta à l'âge de vingttrois ou vingt-quatre ans; car je le crois né l'an 1279. ou 1280. Je doute qu'il fût plus qualifié que son Predécesseur, puisqu'aussi bien que lui, il n'avoit pour nom de famille, que celui qu'il tiroit de la Ville, où il ètoit né, située sur la Loire, quatre lieuës au-dessous d'Orleans. Il eut encore neanmoins celui de Clopinel, d'un défaut qu'il avoit à une jambe, mais je ne sçai pas la-quelle; ce seroit là une belle découverte pour la plûpart de nos Critiques, Gens qui perdent leur tems à gloser sur les moindres bagatelles litteraires. Cependant il sortoit de parens aisés & considerés; cela lui faisoit trop de plaisir, pour qu'en qualité de Poëte il ne s'en glorissat point; car la plûpart de ces fortes de gens étoient d'une naisHERMETIQUE. 197 fance si basse, qu'ils n'osoient souvent declarer leur famille, & auroient volontiers renié leur pere. Mais Jean de Meun n'en agit pas de même : c'est ce qui fait voir qu'il ne venoit pas de la plus vile populace. Et ce qui étoit un prodige dans un Poëte; il avoit une petite maison de campagne, ou du moins de retraite, avec un jardin dans un des Fauxbourgs de Paris.

Quelques Auteurs ont cru qu'il avoit été Moine; mais on peur montrer par son Codicile, qu'il étoit resté dans l'Ordre des Laïcs. Cependant il avoit étudié la Théologie, la Philosophie, la Chimie, l'Astronomie, l'Arithmetique, avoit lû les bons Auteurs; & comme il étoit agréable, quelque-sois satyrique, & souvent un peutrop libre en paroles; il devint le bel esprit de la Cour de Philippe le Bel. Il pouvoit y avoir plus

### 198 PHILOSOPHIE

d'accès qu'aucun autre, par la facilité que lui donnoit son service auprès des Grands, ausquels il étoit attaché: & ce qui doit étonner, est de le voir mal parler du Sexe. S'il eût été marié on n'en auroit pas été surpris; il se seroit vangé publiquement des chagrins, qu'il auroit reçûs dans le particulier; mais il vivoit dans le célibat, aumoins dans le tems de son Roman, s'il n'avoit dévoilé que certaines legeretés, dont les Dames ne se cachent pas elles-mêmes, ou l'auroit peut-être sousser; mais de leur dire crûment:

Toutes êtes, serez ou fûtes, De fait, ou de volonté P.. Et qui très-bien vous chercheroit; Toutes P. vous trouveroit.

Rien n'est plus dur; elles se trouverent donc choquées de cet outrage sait à leur Sexe, & résoz

HERMETIQUE lurent de l'en punir. Dès qu'elles l'apperçurent dans les Apparte-mens du Roy, elles s'armerent de verges, & presserent les Seigneurs qui étoient presens, de le faire dépouiller. Il leur dit qu'il ne falloit pas de violence, qu'il obéiroit volontiers; mais qu'il demandoit une grace qu'on ne pouvoit lui refuser. Je n'ai parlé, leur dit-il, que des méchantes femmes; vous le jugez bien par les termes dont je me suis servi; & je n'apperçois ici aucunes de celles que j'ai attaquées: je n'y vois que des Dames, belles, sages, vertueuses; cependant je veux bien que celle d'entre vous qui se trouve offensée, commence à me frapper. Cet honneur lui est dû comme à la plus mauvaise de celles que j'ai blâmées. Pas une ne voulut avoir la gloire de donner le premier coup; & par-là Jean de Meun se tira gentiment d'affaires. Cela sit

plaisir aux Seigneurs de la Cour; qui ne laisserent pas de s'en divertir, parce que tous en connoissoient quelqu'une, qui auroit pû commencer. Jean de Meun sit encore beaucoup d'autres Ouvrages sur lesquels je ne veux pas étendre ici ma jurisdiction. Et s'il est vrai qu'il vécut encore en 1364. Dieu l'aura sans doute recompensé même en ce monde, par une longue vie, de ce qu'il avoit dévoilé si naïvement l'hipocrisse de quelques Moines de son siècle.

faire connoître le caractere avide de quelques - uns d'entre eux. Il choisit par son Testament l'Eglise des Jacobins pour le lieu de sa sépulture; & par reconnoissance il leur laissa un coffre rempli de choses précieuses, à ce qu'on pouvoit juger, du moins par sa pesanteur; mais il ordonna que le cosse service ne seroit ouvert qu'après ses sune;

HERMETIQUE. 201 railles; il est vrai que le contraire auroit marqué une trop grande avidité. Les Moines ne manquerent pas d'enlever ce Trésor, aussi-tôt après les derniers devoirs sunebres, Touchez de la pieté du Désunt, ils s'assemblerent, autant pour ouvrir le cossre, que pour remercier Dieu,

Qui prodiguoit ainsi ses biens - A ceux qui font vœu d'être siens.

Ils trouverent ce coffre rempli de belles & grandes piéces d'ardoises, sur lesquelles seu Jean de Meun avoit tracé de l'Arithmetique & des sigures de Geometrie. Les Peres & même les Freres indignés de se voir joués par un Poète, s'aviserent de déterrer son corps; mais le Parlement (1)

<sup>(1)</sup> Thevet, Vies des Hommes Illustres à l'article de Jean de Meun.

## 202 PHILOSOPHIE

averti de cette inhumanité, obligeales Jacobins par un Arrêt, à
donner au Défunt une sépulture
honorable dans le Cloître même
de leur Couvent.

Jean de Meun a donc traité avec assez d'étenduë de la Philosophie Hermetique dans son Roman de la Rose. Je ne parle point ici des principes de Chimie, qu'on prétend appercevoir dans le Sermon de Genius, Chapelain & Confes-seur de Dame Nature. Il n'est pas encore bien décidé si toute l'obscurité Philosophique, qui se rencontre dans cet endroit, n'est pas une satyre du Prédicateur, qui pour se faire admirer de la Populace, auroit dit de propos déliberé des choses inintelligibles; le Peuple dans tous les tems n'ayant jamais estimé de ces actions publiques, que ce qu'il n'en sçauroit comprendre, & méprisant toujours les plus belles instructions, dès qu'on s'a-

HERMETIQUE. 203 baisse jusqu'à les lui rendre trop claires & trop sensibles. Cependant il faut avoüer que l'Auteur paroît ailleurs fort incliné vers la Chimie métallique. Non-seulement Jean de Meun y employe quatre-vingt-quatre Vers depuis le 16914. jusqu'au 16997. de son Roman, il a même été plus avant, il en a fait deux Traités particuliers, qui composent ensemble plus de 1800. Vers. Le premier contient les Remontrances de nature à l'Alchimiste errant : l'autre est la Réponse de l'Alchimiste à Nature. Ils sont écrits dans d'assez bons principes. L'un & l'autre se trouve dans le troisiéme Volume de la nouvelle édition du Roman de la Rose depuis la page 171. jusqu'à la page 232. Une lettre manuscrite court encore sous le nom de cet Artiste. Le procedé en est copié sur quelques-uns de ceux de Raymond Lulle, mis neanmoins dans 204 PHILOSOPHIE un meilleur ordre; mais la date de la Lettre, qui est de Mons, l'an 1423. en fait voir la supposition, puisque Jean de Meun est mort au plus tard vers l'an 1365.

### XXXI.

Jean de Rupescissa, Cordelier, Philosophe Hermetique.

duisit dans le même siècle Jean de Rupescissa, ou de Roquetaillade. C'étoit un de ces hommes extraordinaires en tout genre, il étoit né d'une Famille Noble, qui a donné de nos jours l'Illustre & Sçavant Pere Don Bernard de Montsaucon, l'honneur de la Litterature, & l'un des plus laborieux Ecrivains qu'ait produit la Congregation de Saint Maur; mais infiniment supérieur & pour le caractère & pour le sçavoir à Jean de Rupescissa. Ce dernier qui n'avoit pas voulu suivre

HERMETIQUE. 205
les voies ordinaires, s'étoit jetté dans
une sorte d'entousiasme, ou pour
mieux dire de fanatisme. Il sit le
Prophete, & pour son malheur
il porta l'application de ses prétenduës Propheties jusques sur les
Souverains. Il ignoroit sans doute
qu'il en faut toujours parler trèssobrement & respectueusement,
ou du moins saire à leur égard ce
que les anciens vouloient que l'on
stit à l'égard des Dieux, les adorer en silence.

Innocent VI. qui se trouvoit attaqué dans les Inspirations du nouveau Prophete, crut qu'une retraite forcée étoit le vrai moyen de détourner l'effet de ses prédictions. Il sit donc mettre en prison (1) Jean de Rupescissa l'an 1357. Et par-là les Propheties n'eurent pas leur accomplissement.

<sup>(1)</sup> Luc Wading Annales Minorum ad an-

# 206 PHILOSOPHIE

On ignore s'il y est mort; mais il avoit déja donné dans un autre fanatisme, qui sut celui de la Science Hermetique, & nous avons de lui divers ouvrages imprimés, dont on ne peut tirer neanmoins que trèspeu de lumieres; aussi ne brille-t'il pas de ce côté-là parmi les Amateurs de cette Science.

### XXXIL

Nicolas Flamel Philosophe Hermetique.

en France un de ces hommes, que le hazard a rendu Philosophe Hermetique; & qui pour la pratique a eu beaucoup plus de réputation que Jean de Rupescissa; je veux parler de Nicolas Flamel. Cet homme singulier étoir né à Pontoise de parens gens de bien, mais d'une fortune très-médiocre. Il demeuroit à Paris, où son établissement

HERMETIQUE. 207 se réduisir à être Ecrivain de prosession, travaillant à gagner sa vie par des copies d'inventaires, fai-fant des comptes, & arrêtant les dépenses des Tuteurs & des Mineurs, & autres ouvrages de ce genre, qui lui fournissoient à peine de quoi vivre, & même assez pauvrement; pour surcroit de malheur, il eut encore celui d'être Peintre, Poëte & Alchimiste : ç'en étoit assez pour faire tourner la tête à plusieurs personnes d'esprit & de bon sens. Et vers l'an 1257. la Providence lui fit tomber entre les mains un vieux livre écrit sur des écorces d'arbres, qu'il acheta deux florins. L'interieur de cet ouvrage étoit non pas écrit avec de l'encre, mais tracé au burin en langue Latine, & d'une écriture très-élégante. Il convenoir trois sois sept seuillers, c'est ainsi qu'il étoit cotté au haut de la page; mais chaque septiéme seuiller étoir toujours sans écriture; au lieu de laquelle on avoit peint & coloré dans le premier Septenaire, une verge & des serpens, qui s'engloutissoient l'un l'autre. Le second Septenaire representoit une Croix, où un serpent étoit crucissé; ensin on voyoit à la sin du troisième Septenaire des déserts au milieu desquels couloient plusieurs belles sontaines, d'où sortoient des serpens qui couroient de côté & d'autre.

Au premier seuillet on lisoit en lettres capitales & dorées; Abraham, Juif, Prince, Prêtre, Levite, Astrologue & Philosophe, à la Nation des Juiss, que la colere de Dieu a dispersé dans les Gaules. Salut. D. I. après quoi se trouvoient des imprécations & des malédictions contre celui ou ceux qui jetteroient les yeux sur ce Livre, s'il n'étoit. Sacrificateur ou Scribe. Celui qui l'avoit vendu à Flamel, n'en connoissoit pas plus le mérite

HERMETIQUE. 209 que l'Acquereur; mais Flamel croit qu'il avoit été pris aux Juifs, ou qu'on l'avoit trouvé en quelque endroit de leur ancienne demeure.

Après plusieurs consolations toujours necessaires à ceux qui sont
dans la peine, Abraham enseignoit
à sa Nation la transmutation des
Métaux, tout s'y trouvoit expliqué
très-clairement, Procedés, Vaisseaux & Couleurs; il n'y avoit que
le premier Agent, dont il n'étoit
point parlé; c'est neanmoins la
base & la cles de tout l'ouvrage.
Mais au quatrième & cinquième
feuillet, cet Agent étoit peint &
siguré avec beaucoup d'art & d'une
maniere intelligible à ceux qui
avoient lû, & qui sçavoient entendre les Livres des Philosophes.

La premiere Figure de ce quatriéme seuillet étoit donc un jeune homme avec des aîles aux talons, portant un Caducée dans sa main, duquel il frapoit sur un casque, qui

210 PHILOSOPHIE lui couvroit la tête, & ressembloit au Dieu Mercure de la Fable. Ce jeune homme se voyoit attaqué par un Vieillard semblable à Saturne ou au tems, & qui venoit à lui les aîles étenduës. Il portoit sur sa tête un horloge, & dans ses mains une faulx, de laquelle comme un furieux il vouloit trancher les pieds de Mercure. L'autre page de ce feuillet representoit une belle fleur au sommet d'une haute montagne que l'Aquilon ébranloit rudement; elle avoit la tige bleuë, les fleurs blanches & rouges, les feuilles en étoient aussi brillantes que l'or se plus fin; autour étoient les dragons & les grifons d'Aquilon, qui s'y étoient logés, & y faisoient leur nid.

La premiere page du cinquiéme feuillet figuroit un beau jardin, au milieu duquel se trouvoit un rosser fleuri, apuyé contre un chêne qui étoit creux; au pied de ces

HERMETIQUE. arbres étoit une fontaine d'eau trèsblanche, qui bouillonnoit & s'alloit précipiter dans des abîmes. Elle passoit neanmoins entre une infinité de gens, qui fouilloient la terre pour la trouver; mais qui étoient assez ignorans, ou assez aveugles pour ne la pas même connoître; à la seconde page de ce même feuillet se voyoit un Roy, qui, le cimeterre à la main, faisoit tuer devant lui par des Soldats, une grande quantité de jeunes Enfans, dont les meres désolées étoient en pleurs aux pieds de ces cruels Boureaux; & leur sang étoit ramassé par d'autres Soldats, & mis en un grand vaisseau, où se venoient baigner le Soleil & la Lune.

Mais Flamel se garde bien de marquer ce qui étoit écrit sur les autres, dans la crainte d'irriter Dieu contre lui. Ce Livre mysterieux faisoit son unique occupation, quoiqu'il n'y comprît rien.

Cependant cherchant l'explication de ces quatre figures, il les peignit, il les exposa même dans sa maison, pour les montrer à tous ses amis, & en avoir leur sentiment; mais on se moqua de lui quand il s'avisa de dire que ces figures regardoient la transmutation des métaux; il n'y eut qu'un Médecin, qui prenant la chose plus serieusement, lui en donna une explication à sa maniere.

Malgré ces incertitudes Flamel'eut le courage de travailler inutilement pendant vingt-un ans: cependant comme ce Livre venoit
des Juifs, il prit le parti d'aller en
Espagne, pour consulter quelque
Sçavant homme de la Nation; ce
qu'il sit en 1378. sous prétexte d'un
voyage à Saint Jacques de Compostelle; ce n'étoit pas seulement
la dévotion des Espagnols, c'étoit aussi celle de leurs voisins,
dévotion, qui n'est pas encore tout-

à-fait éteinte. Au retour de son voyage il passa par la Ville de Leon, où un Marchand de Boulogne lui sit connoître un Médecin, Juis de Nation, mais converti; à peine le Médecin eut oüi parler du Livre, dont on lui montra les sigures, que transporté de joye, il donne à Flamel l'explication des premieres sigures, & prend le parti de venir en France pour voir ce précieux monument.

De Leon, nos deux Voyageurs tournerent à l'Oüest, passerent à Oviedo, & allerent s'embarquer au Port de Sanson près de Gijon dans les Asturies; ils débarquerent vrai - semblablement à Bordeaux, d'où prenant la route de Paris, ils arriverent à Orleans. Là le Médecin tombe malade & meurt au bout de quelques jours. Flamel lui rend chrétiennement les derniers devoirs; & lui-même accablé de tristesse arrive à Paris en

1379. sur les instructions que lui avoit donné son compagnon de voyage, il se remet à travailler en-core trois autres années; d'abord inutilement; mais enfin avec tant de succès que le 17. Janvier 1382. il fait sa projection sur du mercure qu'il convertit en argent trèspur, & le 25. Avril suivant il convertit du mercure en or, ce qu'il repeta encore une fois; car il marque qu'il n'a pas fait plus de trois transmutations; il en avoit même suffisamment, en la faisant, dit-il, une seule fois; mais il la réiteroit, par le plaisir qu'il prenoit à contempler les ouvrages admira-bles de la nature.

Flamel & Perrenelle sa semme étoient âgés, & n'avoient point d'ensans; ils crurent donc que pour reconnoître les graces, dont Dieu les avoit comblés, ils devoient saire du bien aux pauvres & aux Eglises. Leur maison quoi-

HERMETIQUE 215 que petite, & qui est vis-à-vis le petit portail de Saint Jacques de la Boucherie au coin de la rue de Marivaux & de celle des Ecrivains, servit dès-lors de retraite aux Veuves & aux Orphelins, qui se trouvoient avoir besoin de secours. Ils firent des Fondations en diverses Eglises, sur-tout à Saint Jacques de la Boucherie, dont les Archives contiennent au moins quarante Actes, & sur-tout son Testament, qui témoigne le bien qu'il a fait à cette Eglise, & ce sut en 1402. qu'il fit rebâtir le Portail de Sainte Genevieve des Ardens; il n'en a pas moins fait à Boulogne près de Paris, & meme aux Quinze-Vingts, qui toutes les années viennent à Saint Jacques de la Boucherie, rendre grace à Dieu, & prier pour leur Bienfaiteur.

Perrenelle, fidelle Compagne de Flamel mourut en 1413. au plûtard; mais long-tems avant sa PHILOSOPHIE mort ils avoient déja fondé quatorze Hôpitaux à Paris, bâti à neuf trois Chapelles, & réparé & dotté sept autres Eglises.

Quelque secret que gardassent Flamel & sa femme, le bien qu'ils faisoient aux Eglises ne pouvoit se cacher. On sut étonné de voir que des gens nés de parens pauvres; & qui avoient toujours vécu pau-vrement, fissent plus de Fonda-tions, que n'en faisoient les Princes & les Rois. On se souvint alors de ces figures sur la transmutation des métaux, que Flamel avoit exposées aux yeux du Public. Le bruit en vint jusques au Roy; c'étoit Charles VI. qui avoit commencé à regner en 1380. & qui ne mourut qu'en 1422. Ce Prince malgré les fâcheuses maladies dont il sut attaqué, étoit naturellement bon; mais frappé de tout ce qu'on rapportoit de Flamel, il crut devoir y envoyer une personne de confiance,

consiance, pour s'informer du sait. Il choisit M. Cramoisi, Maître des Requêtes; ce Magistrat se transporta chez le Philosophe, qu'il trouva vivant toujours pauvrement, & se se servant à son ordinaire de vaisselle de terre. On croit cependant que Flamel s'ouvrit sur son secret à M. Cramoisi, ce qui le garantit des recherches du Roy; ensin le Philosophe mourut, & sut inhumé à Saint Jacques de la Boucherie.

On forme cependant une difficulté contre les richesses de Flamel. On prétend donc qu'elles venoient, non pas de la transmutation des métaux, mais de la dépouille des Juiss chassez du Royaume, & qui avant que de partir avoient chargé Flamel du recouvrement de leurs dettes, qu'il s'étoit appropriées.

Mais on sçait que les Juiss surent chassés par Philippe Auguste Tom. I. en 1181. & rappellés en 1198; ainsi deux cens ans avant les operations de Flamel. Il ne s'agit donc point ici de ce bannissement. Ils furent chassés de nouveau en 1406, mais les Fondations de Flamel sont plus anciennes que cette datte; & ce bon-homme auroit-il été en Espagne chercher des Juiss, si lui-même les avoit volés & dépouillés de leurs biens. D'ailleurs son discours est si simple & si ingénu, qu'il vaut mieux l'en croire sur son rapport, appuyé du titre de ses son des objections sans preuve.

Mais pour revenir à Nicolas Flamel, on prétend qu'il étoit Seigneur de sept Paroisses, & avoit quatre mille écus d'or de revenu, somme exhorbitante pour ce tems-là, ce qui se dit neanmoins sans beaucoup de sondement. L'on assure qu'il laissa son secret à un neveu de sa semme, de la famille

HERMETIQUE. 219 duquel il passa entre les mains de M. Perrier, Médecin.

D'ailleurs Flamel a donné quelques Livres sur la Science Hermétique. L'explication de ses figures qu'il sit pour la premiere sois en 1399. comme il le marque luimême, & qu'il revit en 1413. est extrêmement allégorique, & les Philosophes n'en ont tiré aucun secours, non plus que de son Sommaire Philosophique qu'il fit en vers l'an 1409. & que l'on a réimprimé dans le troisiéme Volume du Roman de la Rose, publié en 1735. On ignore le tems qu'il sit son Désir désiré. Ses Laveures, que nous avons en manuscrit sont douteuses, & les remarques sur Zachaire sont visiblement supposées, puisque Zachaire vivoit 1550. plus de cent cinquante ans après Flamel

### XXXIIL

La Science Hermétique se perfect tionne en Italie & en Angleterre; Jean Cremer s'y applique.

Les autres Nations ne furent pas moins attentives que les François à faire usage de la Philosophie Hermétique. Pierre le Bon de Lombardie, & le Moine Ferrari s'y appliquerent dans le même tems en Italie. Le premier travailloit en 1330. à Pola, Ville Maritime de l'Istrie Venitienne, & publia un Traité complet de la Science Hermétique, dont Lacini, Moine de Calabre, a donné depuis un abregé assez bien fait. Nous avons aussi, le Traité du Moine Efferari ou Ferrari, mais ce dernier est peu lû par les Connoisseurs; quoiqu'au milieu de beaucoup d'obscurité, on y trouve quelques rayons de

HERMETIQUE. 221 sumieres, mais qu'il faut y sçavoir découvrir. On le croit de la fin du treizième siecle, ou du moins du commencement du quatorziéme, parce que citant Geber la Tourbe & le Solitaire Morien, il ne dit pas un mot d'Arnauld de Villeneuve, ni de Raymond Lulle; c'étoient cependant deux grands Maîtres, qui méritoient d'être cités, s'il avoit vécu après eux.

Mais il y a peu de Nation qui ait plus brillé que les Anglois dans ce genre de folie. Jean Cremer, Abbé de Westminster près de Londres, sur un des plus celébres Artistes de ce siècle; il ne travaillat pas moins de trente ans pour parvenir au but de cette Science; les obscurités des Ecrivains Hermétiques, qu'il n'entendoit pas, l'avoient jetré dans un labyrinthe d'erreurs; & plus il lisoit plus il s'égaroit. Ensin dégouté de perdre son argent, & de consumer

PHILOSOPHIE sans aucun fruit un tems précieux; qu'il pouvoit employer plus utile-ment, il prend le parti de voya-ger; il arrive en Italie, il a le bonheur d'y connoître Raymond Lulle, & même de faire avec lui une étroite amitié; il reste du tems en la compagnie de ce pieux Philosophe, aussi édisié de sa vie pénitente, qu'instruit par les lumieres qu'il tiroit de ses entretiens. Cependant quoique Raymond s'expliquât, quoiqu'il s'entretînt corpliquât, dialement avec cet Abbé, il ne se découvroit pas entierement, & gardoit toujours le secret sur le point essentiel de ses operations: mais Cremer étoit insinuant, il étoit affectueux, comme le sont ordinairement ceux qui veulent obtenir quelque grace; & cherchant à penetrer le foible du Philosophe, les plus grands hommes en ont toujours un; il découvrit aisément, que celui de Raymond étoit, ou la conversion HERMETIQUE. 223. des Infideles, ou du moins une guerre ouverte contre les Mahométans, possesseurs alors de trèsgrands Etats en Asie, en Europe, & en Afrique. Cremer sçut donc engager son ami à se rendre en Angleterre, lui persuadant que le Roy Edouard ne manqueroit pas une occasion si favorable de se distinguer de tous les Princes Chrétiens.

Raymond qui s'étoit inutilement adressé à divers Souverains, tente cette voye, comme sa derniere ressource, il accompagne donc en Angleterre son ami Cremer, qui le loge dans son Abbaye de Westminster; il y travaille & persectionne l'œuvre, que Cremer cherchoit inutilement depuis si longtems; alors ce dernier ne sit plus difficulté de presenter Raymond au Roy Edouard. Cremer avoit prévenu ce Prince sur les grands talens de cet illustre Etranger, &

comme l'Interêt ne gouverne pas moins les Rois que les Particu-liers, il n'en fallut pas davantage pour engager Edouard à recevoir le vertueux Philosophe avec tous les égards & toute l'attention, que les Souverains, même les plus siers, ne sont pas difficulté d'avoir pour des inférieurs, dont ils ont tout des inferieurs, dont ils ont tout lieu d'esperer de grands biens, ou de grands services. A la vûë de tant de richesses, les promesses & les sermens ne coûterent pas plus au Roy Edouard que de simples paroles; mais Raymond n'exigeoit qu'une condition, c'étoit le seul prix qu'il mettoit au present qu'il faisoit de ses trésors. Il demandait que le Roy Edouard sût en deit que le Roy Edouard sût en destaure le Roy Edouard sût en destaure le Roy Edouard sût en le doit que le Roy Edouard fût en personne avec une armée contre les Infideles, & que les immen-fes richesses qu'il lui prodiguoit, ne fussent employées, ni au luxe de la Cour, ni à quelque guerre contre les Princes Chrétiens.

Edouard, sous prétexte de faire l'honneur tout entier à Raymond, lui donne un appartement à la Tour de Londres, où le Philosophe opera de nouveau ses merveilles; ce n'étoit cependant qu'une honnête prison; & dès que Raymond eut fait voir au Roy tout ce qu'il désiroit, ce Prince ne tarda point à rompre ses sermens. Il n'en fallut pas davantage pour pe-netrer d'une sainte douleur le Philosophe, qui commença dès-lors à préjuger les malheurs, qu'il pouvoit attendre d'un Prince sans foi & fans honneur, & il trouva moyen. de s'évader furtivement de la Tour & de l'Angleterre.

Cremer dont les intentions étoient droites, ne fut pas moins touché que Raymond; mais il étoit Sujet du Roy, & ne pouvoit que gémir en silence de la conduite de son Souverain. Il ne put s'empêcher neanmoins de té-

PHILOSOPHIE

moigner dans son testament l'extrême affliction, où il étoit d'avoir perdu Raymond; il fut donc réduit avec ses Religieux à prier con-tinuellement Dieu pour le saint Homme. Crémer vécut encore long-tems en Angleterre, & vit même une partie du Regne d'E-douard III. Nous avons son testament imprimé, (1) d'où j'ai tiré tout ce que je dis de lui. Mais je ne conseille pas aux Curieux de le suivre dans le cours des operations qu'il propose : avec une affectation apparente de sincerité, il n'est pas plus sidele que les autres Philosophes Hermetiques; il a sçû se cacher aussi bien qu'eux, fous le voile de quelques operations sophistiques.

<sup>(1)</sup> On verra dans le Catalogue qui est à la fin de cet ouvrage, que le Testament de Cremer est imprimé in Tripode Aureo Michaë-lis Majeri. & in Museo Hermetice anné 2677.

L'Angleterre fut fertile au même siécle en habiles Philosophes, c'est à ce tems qu'on rapporte Jean Daustein ou Dastin. J'ignore où Borel a trouvé qu'il étoit Cardinal du Titre de Saint Adrien : je l'ai cherché dans les Auteurs qui pouvoient en donner connoissance, sans avoir pû l'y découvrir; & lors même que Baleus parle de cet Auteur dans ses Écrivains d'Angleterre, il n'en fait qu'une médiocre mention, comme d'un simple Chimiste, & lui attribue quatre Traités; mais il ne parle pas des deux qui sont imprimés; Îçavoir, sa Vision & son Rosaire, où l'on trouve à la verité des traits d'un habile Artiste, mais accompagnés de l'obscurité ordinaire aux plus grands Philosophes.

Richard dont nous avons le Correctorium, étoit de la même Nation & du même siécle, & son Livre mérite d'être lû & medité

228 PHILOSOPHIE par les plus habiles Philosophes.

### XXXIV.

Etat de la Science Hermetique jusqu'au quinziéme siècle. Basile Valentin, & Isaac Hollandois.

Mais le quinziéme siécle fut beaucoup plus fécond que le quatorziéme, par le grand nombre d'Artistes qu'il produisit; chaque Nation voulut prendre part à la solie du tems. On sçait que chaque siécle en a toujours une qui

Iui est particuliere.

Les premieres années de ce siécle produisirent donc dans Basile Valentin, Moine Benedictin d'Erfort en Allemagne, dans l'Electorat de Mayence, un des plus illustres Philosophes, qui ait jamais paru. On avoit crû long-tems que c'étoit un personnage imaginaire, & que sous ce nom s'étoit caché

HERMETIQUE. quelque Artiste celébre, qui avoit prétendu vendre au public ses Imaginations Hermétiques; mais l'Histoire de la Ville d'Erfort publiée par Jean Maurice Gudenus, travaillée avec soin sur les Actes publics de cette Ville, nous assure de l'existence & du vrai nom de ce Philosophe, qui étoit en 1413. Religieux (1) de l'Abbaye de Saint Pierre, & qui se distinguoit alors, comme il feroit même aujourd'hui par une connoissance profonde de la Médecine & de la nature. C'est tout ce que l'on sçait de lui : le reste de sa vie: consiste dans ses travaux.

Ses ouvrages que nous avons en assez grand nombre, soit en

<sup>(1)</sup> Eâdem ætate (scilicet anno 1413.) Baskius Valencinus in Divi Petri Monasterio vixit,
arte Medicâ & naturali indagatione admirabilis
Joannes Mauritius Gudenus in Historia Erfordiensi. In-4?. Erfurti 1675.

Allemand, soit en Latin, soit même en François, sont voir qu'il étoit extrêmement laborieux, & qu'il sçavoit joindre la pratique de la Science Hermétique aux devoirs de la Religion. Et comme il auroit été trop vulgaire de voir venir à nous les écrits de cet habile homme par la voye ordinaire; on prétend, mais je ne voudrois pas l'assurer, qu'il avoit ensermé ses Ouvrages dans un pillier de l'Eglise de son Abbaye, & qu'ils ne surent découverts que par un coup de soudre qui mit le pillier en morceaux.

Les plus estimés ses écrits sont les douze Clefs, & l'Azoth, qui ont été traduits en notre Langue, aussi bien que la Revelation des Teintures des Métaux. Mais la traduction Françoise de ce dernier Ouvrage est vicieuse en deux choses; en ce que le Traducteur en altere le vrai titre, qui dans la Langue

HERMETIQUE. 23% originale porte celui de Traité des choses naturelles & surnaturelles; mais ce qui est plus essentiel, est que l'on a omis dans la traduction les deux premiers chapitres de l'Ouvrage.

Cet habile Artiste est un de ceux qui a le plus manié l'antimoine, et le Traité qu'il en a publié a donné lieu à plusieurs Commentateurs de s'exercer sur ce Livre; mais je préserrois le travail de Pierre Fabre de Castelnaudari à celui de Theodore Kerkringius.

Plus cet Artiste a été sçavant, plus il faut l'étudier avec soin si l'on veut en penetrer le sens, autrement en se livrant avec trop de consiance à ses operations, on ne tombe pas moins dans le faux, qu'en suivant les autres Philo-sophes.

Le même siécle vit paroître Isaac le Hollandois; le pere & le fils travaillerent avec un succès

égal & le celébre M. Boerhave;
Juge habile en ces matieres, les reconnoit pour deux de nos plus celébres Artistes; non-seulement ils sont les premiers Philosophes de cette sage Nation, qui se soient appliqués à la Science Hermetique; mais ils l'ont même portée si loin, que le sameux Paracelse dans le seiziéme siècle, & l'Illustre M. Boyle de nos jours, se sont fait honneur de plusieurs operations curieuses, qu'ils n'ont travaillées que sur les procedés de ces deux sçavans Artistes.

Les métaux furent les principaux objets de leur travail, & leurs écrits, qui pour la plûpart sont imprimés, & ont été traduits de la Langue Hollandoise en Latin, montrent avec quels soins ils ont operé. Occupés de la pratique de la Science Hermétique, ils se sont peu répandus dans le monde; c'est ce qui fait que leur vie est peu connuë; mais on sçait en quoi con-

HERMETIQUE: fiste la vie d'un Philosophe, qui sort rarement de l'interieur de son Cabinet, ou de son Laboratoire. J'ai placé, cet habile Artiste dans le quinzième siécle, uniquement par conjecture. On voit en le lisant qu'il ne cite aucun nouveau Philosophe; tout se réduit à Ge-ber Dantin, Morien & Arnauld de Villeneuve; & pas un Philosophe plus moderne ne paroît dans ses Ouvrages. Cependant comme il parle des eaux fortes & de l'eau regale inventée dans le quatorziéme siécle, il peut avoir paru au commencement du quinziéme.

#### XXXV.

## Bernard Trevisan.

Dans le tems que ces trois Artistes travailloient avec le plus de succès, Bernard Trevisan commençoit à se former dans la Scienz

234 PHILOSOPHIE ce Hermétique; il étoit né à Padoue l'an 1406. où Marc Trevisan son Pere exerçoit la Médecine. Ses égaremens Philosophiques, qu'il a lui-même décrits, sont un des morceaux les plus singuliers de l'Histoire de la Science Hermétique.

Je ne parlerai point de l'origine qu'il prétend donner à cette Science; c'est se livrer à des contes pueriles, que de la prendre avant le déluge, & de la faire passer par revelation aux Israëlites dans le désert. Bernard fait bien voir partout ce qu'il débite à ce sujet, qu'il étoit plus habile Artiste que sçavant Historien; mais ce qui le regarde personnellement est beaucoup plus singulier.

Pour peu qu'on ait de cupidité, on donne aisément dans une science, qui promet à ses Amateurs d'immenses richesses. Bernard Trevisan, soit par goût, soit par

HERMETIQUE. 237 amour pour le bien, y donna de bonne heure comme beaucoup d'autres; il n'avoit gueres alors plus de quatorze ans. Le premier livre qui lui tomba entre les mains fut celui de Rasis, il crut y trouver les moyens d'augmenter au centuple le fond qu'il avoit reçu de son pere; il se met donc à operer, & dans quatre ans qu'il mit à des épreuves inutiles, il ne dépensa pas moins de huit cens écus, somme alors très-considerable. Ennuyé de perdre son tems & son argent, il se livre à la lecture du plus grand fourbe, que l'on con-noisse dans la Science Hermétique, c'est Geber, qui dans la multitude de préparations & d'expériences, qu'il presente à ses Lec-teurs, contient infiniment plus de faux que de vrai. Bernard, qui ne connoissoit pas le caractere de cet Artiste, s'y abandonne entierement, & y dépense plus de deux

mille écus: il est vrai que comme on le sçavoir curieux & riche, il sur assailli par un grand nombre de ces prétendus Philosophes, dont tout le talent, même encore aujourd'hui, est de brûler du charbon, & de faire payer chérement à ceux qu'ils approchent, un sçavoir & des connoissances qu'ils n'ont point.

Les mauvais fuccès ne le décourageoient pas, il crut réussir,
en suivant à la lettre les Traités
d'Archelaus, de Rupecissa & de
Sacrobosco, & pour multiplier ses
lumieres, il s'associa avec un bon
Religieux, & de concert ils travaillerent pendant trois ans; ils
rectissierent plus de trente sois de
l'esprit de vin, à un point qu'ils
ne pouvoient plus trouver de verres assez sorts pour le contenir.
Ces operations lui couterent bien
trois cens écus.

Il y avoit déja douze ans que

Enfin découragé par tant de dépenses & de tems perdu, il se met à prier Dieu de sui découvrir le but de la Science Hermétique; il se joint ensuite avec un Magistrat de son Pays, & travailla de nouyeau sur le sel marin; il mit dixhuit mois à le rectifier sans trouver aucune alteration dans sa nature; le peu de succès qu'il tira de ce dernier travail lui sit changer de plan: comme il connoissoit des Artistes qui faisoient de bonne eau-sorte, il crut que ce dissolvant lui réussiroit, il en fait l'épreuve sur l'argent & le Mercure vulgaire, & ce sut toujours avec le même succès.

Bernard étoit dans la force de l'âge, & n'avoit pas plus de quarante-six ans; il se mit donc à voyager, & cherchant des curieux, qui donnassent dans le même excès de folie, il ne lui sur pas dissicile d'en trouver plus d'un en France; le premier sut un Moine de Citeaux, nommé Maître Geossroy Leuvrier, avec lequel il travailla sur les œuss de poules, jusques à en calciner même les coques; ensin après huit ans des plus laborieuses operations, tout

HERMETIQUE. 239 ce qu'il apprit de mieux, fut de bien faire des fourneaux & de distiller artistement des eaux-fortes. Il connut ensuite un Théologien qui étoit Prothonotaire de Berghes en Flandres, avec lequel il travailla pendant quatorze mois à distiller la couperose avec le vinaigre. Le fruit qu'il en tira sut une sievre quarte.

Enfin, dit-il, se presenta un gentil Clerc, qui l'avertit que Maître Henry, Consesseur de l'Empereur, c'étoit alors Frederic III. avoit le secret de la Pierre Philosophale; sur le champ Bernard part pour l'Allemagne, accompagné de quelques hommes épris de la même solie. Ils sont tant, & par leurs dépenses & par leurs amis, qu'ils parviennent à connoître ce curieux Consesseur; ils se mettent donc à travailler avec lui à frais communs; Bernard y contribue pour sa part dix marcs d'argent, & les autres

240 PHILOSOPHIE se cottisent & en mettent de leur côté trente-deux marcs; ils comptoient en peu de jours en retirer du moins cent trente marcs; c'étoit deux cens pour cent de bénéfice; c'est beaucoup quand on ne sçau-roit mieux faire; mais après bien des rectifications & des dissolutions; au lieu de cent trente marcs d'argent, ils n'en retrouverent pour la totalité que seize marcs de quarante-deux qu'ils y avoient mis. Tout ce travail coûta encore au Trevisan environ deux cens écus, & il avoit déja passé la cinquante-huitième année de son âge, ainsi il étoit tems, ou de renoncer à ses folies, ou de trouver le secret de la Science Hermétique.

Cependant le chagrin d'avoir dépensé des sommes si considerables, & perdu tout son tems, l'avoit presque détourné de ses égaremens; il sur sage pendant deux mois: c'est beaucoup dans une pareille

HERMETIQUE. 241 pareille folie; mais un rayon d'esperance soûtenoit toujours sa cupidité, il se mit donc à voyager à Rome, en Espagne, en Turquie, en Grece; il poussa même jusqu'en Egypte, en Barbarie, à Rhodes, en Palestine & en Perse; il se rendit à Messine, revint en France, passa en Angleterre, en Ecosse & en Allemagne; par-tout il trouvoit beaucoup de gens, qui travailloient; mais il avoit le malheur de voir que les vrais Philosophes ne vouloient pas se com-muniquer, au lieu que les trompeurs, qui les sçavoient gens aisés & curieux, se presentoient à eux de toutes parts. Aussi Bernard dépensa encore dans ces voyages & dans de fausses operations, environ treize mille écus, & fut obligé même de vendre un bien, qui ne lui rapportoit pas moins de huit mille florins d'Allemagne de revenu.

Bernard avoit alors soixante-Tom. I.

deux ans : & comme il n'avoit pas voulu écouter les sages remontrances de sa famille, il s'en vit meprisé, dès qu'il fut tombé dans la misere. Il chercha donc à cacher sa pauvreté à tout le genre humain, & prit le parti de se retirer dans l'Isle de Rhodes; soit pour y vivre inconnu, soit pour y trouver quelque consolation. Cependant ni ses malheurs, ni son indigence, ne le corrigerent pas; -il persista toujours dans la même folie, parce qu'il eut la fatalité de trouver un Religieux, qui n'é-toit pas plus sage que lui. Tous deux rentrerent dans leurs égaremens: mais comme il faut des fonds pour travailler, il sit encore une ressource de huit mille storins, qu'il emprunta en l'Isle de Rhodes, d'un Négociant qui con-noissoit la famille de Bernard; mais qui vrai-semblablement ignoroit l'extrémité, où sa mauvaise conHERMETIQUE. 243 duite l'avoit réduit, ou qui ne sçavoit pas l'abus qu'il en alloit faire.

Il travailla donc avec ce Religieux, par des dissolutions d'or, d'argent & de sublimé corrosif, & il sit tant pendant trois ans que dura ce travail, qu'il perdit tout le sond qu'il y avoit employé. Ensin déconcerté par ce nouveau malheur, il se réduisit à lire tous les grands Auteurs, tels sont le Grand Rosaire, Arnaud de Villeneuve, Marie la Prophetesse, & la Tourbe, ce sut sa consolation. Les soux n'en connoissent pas de plus satisfaisante, que celle qui les entretient dans leur solie.

Bernard passa huit ans dans ces nouvelles réveries; ainsi il avoit un peu plus de soixante-treize ans : Il étoit bien tard pour s'amuser encore à chercher le secret de la Science Hermétique; il étoit tems même de porter ses pensées à quelque chose de plus sérieux &

C'étoit une foible consolation d'avoir consommé inutilement un bien considerable pendant plus de soixante ans, de s'être exposé à la misere la plus extrême, & même de se voir contraint de s'expatrier pour ne la pas faire connoître, & de n'arriver au but qu'à l'âge de soixante-quinze ans, tems où l'on ne peut plus joüir d'un bien acquis. Cependant si Bernard a trouvé, il a joüi encore quelques années; mais peut-on

HERMETIQUE. 245 qualifier du titre de jouissance, des richesses acquises aux dépens de son repos & dans un âge décrépit, où l'on ne doit plus être occupé que de la possession des biens futurs.

Bernard a laissé quelques Ouvrages, mais en petir nombre; l'un est La Philosophie naturelle des métaux ou L'œuvre secret de la Chimie, qui paroit originairement écrit en François; un second est La Parole délaissée, & le troisiéme est une Lettre à Thomas de Boulogne, premier Médecin du Roy Charles VIII. Dans le premier Traité l'Auteur donne des conseils salutaires pour n'être pas trompé; mais dans sa Lettre à Thomas de Boulogne, il est à la portée des Philosophes qui sçavent ce que c'est que travailler.

Je suis étonné que quelques Auteurs croient que Bernard étoit Allemand, & qu'ils le nomment

L iij

Bernard de Trêves, puisque les meilleurs Ecrivains le qualifient de Comte de la Marche Trevisane. Il paroît qu'il est mort l'an 1490. âgé de quatre-vingt-quatre ans, & il joüit après sa mort d'une grande réputation qu'il n'a pû se faire de son vivant; jusques-là même que les plus celebres Artistes l'appellent le bon Trevisan: mais je ne voudrois pas acheter au même prix une telle réputation.

#### XXXVI.

La Science Hérmétique continue dans le même siécle à être cultivée.

Plus nous approchons de nos jours, plus nous voyons augmenter la folie des hommes; on eut l'imprudence d'y faire entrer le Roy Charles VI. comme si ce Prince n'avoit pas déja l'esprit assez foible, sans augmenter encore sa maladie, par des imaginations aussi chimeriques, que celles de

HERMETIQUE. 247
La transmutation des métaux; mais tel étoit le caractère de ceux qui s'étoient rendus maîtres de son esprit. Ils amusoient ce Prince par des santaisses & des extravagances dans le tems qu'ils tyrannifoient le Royaume par l'abus qu'ils faisoient d'une autorité empruntée.

Il parut dans le même tems un autre Visionnaire; ce fut Jean de la Fontaine, qui vivoit à Valenciennes sa Patrie en 1413. sa vie peu connuë fut celle d'un Artiste occupé de fourneaux & de distillations, il ne sortoit de son laboratoire, que pour entrer dans son cabinet, où il s'affermissoit dans ses rêveries, en écrivant, même en vers François sur la Science Hermetique, c'étoit folie sur solie. C'est lui qui a produit la Fontaine des Amoureux de Science, imprimée plusieurs sois, mais fur-tout dans le Tome III. de la nouvelle Edition du Roman de la

#### 248 PHILOSOPHIE

Rose, publié à Paris en 1735. Ce Traité qui est affez curieux, voudroit saire entendre, que son Auteur a réussi dans la Philosophie Hermétique; mais je doute qu'on l'en ait jamais cru sur sa parole.

Ce n'étoit alors que Chimistes de tous côtés; quelques personnes mêmes, pour se mettre à la mode, se donnerent le titre de Philosophes Hermétiques, qu'ils ne méritoient pas. Nous n'en trouvons gueres d'exemple plus singulier, que celui du celébre Jacques Cœur, de Bourges.

# JACQUES COEUR.

Le pere de cet homme, qui étoit de très-basse extraction, pouvoit avoir été Capitaine de Charrois dans l'armée de France. Il parvint à être Orphévre à Bourges, condition alors très-médiocre. Jacques Cœur son fils n'eux

HERMETIQUE. 249 pas le moyen de payer sa Maîtrise, pour se faire recevoir dans la même Profession; il prit donc le parti en 1428. de se mettre Ouvrier dans la Monnoye de Bourges. (1) Il commença dès-lors à se former aux concussions, qu'il exerça depuis, tant dans la Langued'Oc, que dans la Langue-d'Oui, pour parler avec les Historiens, c'est-à-dire dans tout le Royaume, foit au-delà, soit au-deçà de la Loire. Il eut le malheur de gagner assez de bien dans ce premier poste, pour devenir ensuite Maître de la Monnoye de Bourges, & seul Trésorier de l'Epargne, c'est-à-dire seul Garde du Trésor Royal; il n'y parvint cependant

<sup>(1)</sup> Ce que l'on dit dans cer article de Jacques Cœur, est tiré, soit du Trésor des Antiquités Gauloises de Pierre Borel, soit de l'Histoire de Charles VII. imprimée au Louvre en 1661. & de l'Arrêt rendu contre luien 1453.

PHILOSOPHIE que par le moyen de la belle Agnès Sorel, dont il fut depuis l'Exécuteur testamentaire.

Ses Emplois, & les grands fonds dont il se trouva Dépositaire, loin d'éteindre sa soif, ne sirent qu'augmenter sa cupidité; il tourna ses vûes du côté du commerce & des monopoles, qu'il sit sur les denrées, même les plus nécessaires à la vie; ce qui lui attira le mépris & l'indignation des Peuples, ainsi qu'il arrive toujours en de pareilles occasions.

Comme Jacques Cœur avoit l'autorité en main, il se faisoit un jeu d'abuser de son pouvoir : il altéra l'argent & les monnoyes; & pour le faire impunément, sans mettre dans sa considence plusieurs complices, qui pouvoient le convaincre de malversation, il sit contresaire le poinçon du Roi, & même son petit scel; par ce moyen il paroissoit autorisé à faire passer

des fonds dans les Pays Etrangers; & avec les revenus de l'Etat, il arma des Galeres pour son propre compte; mais pour les équiper, il usoit de tant de violences, qu'il alloit jusqu'à prendre de force parmi les sujets du Roi, les Rameurs, dont il avoit besoin; il sut même prouvé qu'il avoit rançonné les Genois de six mille écus, somme alors très-considerable.

Charles VII. qui ne connoissoit pas encore de quoi cet homme étoit capable, s'en servit en differentes occasions; il sur non seulement envoyé à Genes en 1446. mais même on le mit dans l'Ambassade d'Obédience, que le Roi sit rendre en 1447, au Pape Nicolas V. & l'année suivante on le commit pour ravitailler Final, qui étoit alors à la France.

Lorsque Jacques Cœur vit que 1e Roi, sur l'avis de son Conseil, étoit résolu en 1449, de recouvrer

PHILOSOPHIE la Normandie, il se sit un mérité de prêter au Prince l'argent de l'Epargne pour cette grande expédition, comme si les fonds de l'Etat lui avoient appartenu; & il eut la témérité, lorsque Charles VII. fit son entrée à Rouen, d'y paroître en triomphe, dans l'équipage le plus leste, avec le Comte de Dunois, & les autres Grands du Royaume. Mais Charles, qui étoit naturellement bon, fut si sensible à cette prétenduë générosité de Jacques Cœur, que l'année suivante il le chargea seul de l'administration générale des Finances, sous le titre de premier Argentier du Roi; qualité qui répond à celle de Sur-Intendant, ou de Contrôleur général.

Ce fut le moyen le plus sûr qu'auroit pû trouver lui - même le nouveau Ministre, pour abuser de son pouvoir; non seulement il acquir en 1451 les plus grosses ter-

HERMETIQUE: 253 res du Royaume, qui ne convenoient qu'à des Princes; telles étoient S. Fargeau, Champignelle, Villeneuve-la-Genest; mais de plus il augmenta le nombre de ses Galeres & de ses monopoles, jusqu'au point d'avoir dans le Royaume plus de 300. Facteurs, ou Commissionaires, qui enlevoient le commerce aux autres Négocians. Tous s'en plaignirent; mais ce fut inutilement; Jacques Cœur avoit la protection du Comte de Dunois. Ce Seigneur étoit âgé & protégeoit le nouveau Ministre, parce que celui-ci rampoit basse-ment devant lui, beaucoup plus même que n'auroit fait un vil esclave. Avec l'âge ce grand homme devint timide, & sentant sa foiblesse, il se livroit moins à des amis sages, capables de lui donner des conseils salutaires, qu'à des valets, qui le flatoient sur ses grandes lumieres & ses talens admitables pour les affaires. Jacques Cœur se mit du nombre de ces derniers, & le servoit comme les vieillards veulent être servis.

Etant à la tête des Finances, il trouva des moyens sûrs & sa-ciles de voler dans les revenus du Royaume, comme un Ministre insidéle n'en a malheureusement que trop d'occasion; il en abusa donc, soit en faisant passer de l'argent dans les Pays Etrangers, soit en fournissant des armes aux Insidéles, regardés déja comme les ennemis de tout le genre humain; mais le Ministre s'en servoit pour favoriser ses monopoles & ses concussions.

Non content de s'être attiré l'indignation du peuple par ses affreuses vexations, il irrita encore les Grands, en voulant avancer une famille, qui le méritoit peu; il

HERMETIQUE. 255 mit son frere (1) très-médiocre sujet, dans un poste éminent, & non seulement il demanda, mais il obtint même en 1446, tems de fa plus grande faveur, pour son fils Jean Cœur, l'Archevêché de Bourges, Dignité qui ne convenoit qu'à un Seigneur de naissance & d'un mérite distingué.

Le Ministre crut se mettre à couvert des recherches, en se déclarant Philosophe: Hermétique; il fit bâtir à Bourges une maison superbe, sur laquelle il sit graver les emblêmes de cette Science, qui s'y voyent encore, ce qu'il executa pareillement à Montpellier. Mais on ne fut pas la dupe de sa conduite; on se garda bien de prendre le change; & malgré le Traité de sa composition, qu'il

<sup>(1)</sup> Il s'appelloit Nicolas Cœur, & fut Evêque de Luçon, dep is l'an 1441. jusqu'en 1451.

PHIL OSOPHIE fit courir sur la transmutation des métaux, on sentit bien que toutes ses richesses venoient de ses concussions, & non pas d'une louable industrie.

Enfin le tems de sa punition arriva; on l'attaqua en 1452. sur bien des chefs, qui tous furent prouvés, à l'exception de l'empoisonnement d'Agnès Sorel, crime dont la délatrice fut punie sui-

vant la rigueur des Loix.

Les chefs d'accusation furent d'avoir commis d'énormes déprédations dans tout le Royaume, d'avoir altéré & falsifié la monnoye, lors même qu'en 1429. il n'étoir que simple ouvrier à Bour-ges, d'avoir fait transporter de l'argent dans les Pays Etrangers, d'en avoir envoyé au Turc de falsifié, auquel il avoit appliqué un faux poinçon, pareil à celui du Roi : autre crime dont il fut convaincu, aussi-bien que celui d'az

Woir contresait le petit scel du Roi, d'avoir renvoyé aux Insidéles un jeune Musulman, qui s'étoit rendu à Marseille en 1446. pour embrasser la Religion Chrétienne; ensin il sut accusé d'avoir rançonné les Genois, & envoyé des armes aux Insidéles.

Le Roi Charles ne pouvoit s'imaginer qu'un seul homme eût donné dans un si grand nombre d'excès; il permit cependant que l'on informat, mais il ne voulut pas faire arrêter son Ministre. Ce-Iui-ci néanmoins, qui avoit la confiance des gens accoutumés aux crimes, crut qu'ayant eu la précaution de supprimer, ou d'écarter les preuves de ses malversavaincre. Il ne fit donc pas difficul-té de se presenter lui-même pour se justifier, & offrit de se rendre prisonnier. Le Roi, qui étoit ravi de le croire innocent, reçut ses

offres; on le mit d'abord dans le Château Taillebourg, d'où on le transfera depuis dans celui de Lufignan.

Dès qu'on en vint aux interrogatoires, cet homme, si sier & si haut, parut tout-à-coup souple & rampant; & la preuve de ses malversations sut si complette, qu'il ne put disconvenir de ses crimes. Ainsi le Ministre convaincu dans

Ainsi le Ministre convaincu dans tous les chefs, sut condamné par Arrêt (1) du 19. May 1453. rendu au Château de Lusignan. Le Roi, par un excès de bonté, & par un reste de reconnoissance, aussi-bien qu'à la sollicitation du

<sup>(1)</sup> Cet Arrêt, qui est très - curieux, se trouve par extrait dans le Trésor des Antiquités Gauloises de Pierre Borel au mot Ja-seron page 271 mais en entier dans un Recueil de plusieurs Harangues, Remontrances, Assaires d'Etat, par Jean de Lannel, in-4°. à Paris en 1623. il commence en 1453. & sinit en 16142.

HERMETIQUE. Pape Nicolas V. lui remit la pei-ne de mort, qu'il avoit si justement meritée; mais tous ses biens furent confisqués au profit du Roi; on l'obligea de faire amende honorable la torche au poing, sans chaperon & sans ceinture: on le condamna, non seulement à un banissement perpétuel hors du Royaume, mais même à une amende de 400. mille écus d'or envers le Roi, somme alors plus considerable, que ne seroit aujourd'hui celle de neuf à dix millions de notre monnoye courante, & cependant on lui fit garder prison jusqu'au payement de l'amende; il ne resta que peu de tems dans le Château du Montils-les-Tours, & dans celui de Maillé, où on l'avoit transferé de Lusignan; l'a-mende ne tarda gueres à être payée, & il se retira dans l'Isle de Cypre. En sortant du Royaume il emporta encore 60. mille écus

260 PHILOSOPHIE

d'or, qu'il avoit ramassés du débris de sa fortune; il s'y maria, il y rétablit ses affaires, & y mourut avant l'an 1461. Les Carmes de cette Isle, qu'il avoit comblés de biensaits, lui donnerent la sépul-

ture dans leur Eglise.

Je mets le décès de Jacques Cœur avant l'an 1461, parce que le Poëte Villon, qui a fait son Grand Testament cette même année, en parle comme d'un homme, qui étoit déja mort; & l'an 1463. Louis XI. que Jacques Cœur avoit aidé vraisemblablement dans sa révolte, comme il en su accusé sous Charles VII. rendit à son sils Geossfroy Cœur les biens, que l'on avoit consisqués dix ans auparavant sur son pere.

Quoique les faits caractérisent les hommes, peut-être ne sera-t'on pas fâché de connoître plus en détail celui-ci, qui a été si ex-

HERMETIQUE. traordinaire en son tems. Un corps à demi voûté défiguroit une taille qui passoit la médiocre; une phi-sionomie très-commune étoit accompagnée d'un son de voix grossier & desagréable, rampant bassement devant l'homme respectable; c'est-à-dire, devant ce sage & illustre vieillard, qui le soutenoit à la Cour, & qu'il trompoit grossierement; il faisoit payer au centuple à tous les Seigneurs, qui s'adressoient à lui, les marques de servitude, qu'il donnoit à son Protecteur. Dur & intraitable sur les besoins du peuple, il s'imaginoit faussement, qu'on n'appercevoit pas, qu'il n'accumuloit tant de crimes & de monopoles, que pour enrichir une famille, qui ne méritoit pas même la fortune la plus médiocre. Il ignoroit l'art d'accorder des graces; jamais il n'en fit qu'elles ne fussent payées d'ayance; son discours, qui étoit bres

& concis, se terminoit à dire cela ne sçauroit se faire; je ne le serai pas; cela n'est point; cela est saux; je sçais ce que vous dites mieux que vous; ainsi on ne doit pas être surpris que la Providence, toujours juste, lui ait rendu

ce qu'il meritoit.

Mais on doit être étonné de voir qu'un particulier, né sans bien & d'une famille très-commune, ait pû amasser en moins de dix ans de si grandes richesses, & soit devenu l'un des plus grands Terriens du Royaume; il jouissoit des Terres de S. Fargeau, de Meneton, de Salon, de Manbranche, de Meaune, de S. Aon de Boissy en Rouannois, de S. Geran de Vaux, du Comté de la Palisse, de Champignelles, de Villeneuve-la-Genest, du Marquisat de Touci, du Pays de Puysaye & du Comté de Beaumont. Il a fait bâtir des maisons si superbes, à Bourges, à Mont? HERMETIQUE. 263
pellier, & à Marseille, qu'aucun
particulier n'a osé les occuper;
& qu'outre le don qu'il avoit sait
au Roi de 200 mille écus d'or
pour la conquête de la Normandie, il a encore payé sacilement
une amende de 400 mille écus
d'or, & sortit du Royaume avec
une somme très-considerable.

En vain Pierre Borel, amateur outré de la Science Hermétique, veut prouver, que les grands biens de Jacques Cœur viennent du secret de la transmutation des métaux. Tout ce qu'il rapporte sert à montrer que ce Ministre cherchoit à fasciner les yeux de la Cour, & à tromper le Public; mais ni la Cour, ni le Public ne l'en crurent pas sur sa parole; & les preuves de ses malversations sont connoître que sa hardiesse à s'approprier les sonds de l'Etat, étoit la seule transmutation qu'il connoissoit.

#### XXXVII.

Autres Philosophes du XV. siécle; Northon, Riplay, le Cardinal Cusa & Tritheme.

Ce n'est que dans le dernier siécle que l'on a connu Thomas Northon, Anglois; Ashmole avoit publié son Ouvrage dans sa langue originale, & Michel Mayer l'a donné en Latin dans son Tripus Aureus. C'est un Auteur assez exact, qui a dit avec sincerité ce qu'il a sçû; peut-être ne sçavoit-il pas tout; le sçavant Olaus-Borrichius le croit du milieu de ce siécle.

Mais un homme plus célebre, a été Georges Riplay: cet Artiste, si distingué, eut un goût tout particulier pour la pratique de la Philosophie Hermétique. Jeune, il s'enrôla chez les Chanoines Réguliers

HERMETIQUE. guliers de Bridlington, dans le Diocèse d'Yorck; la tranquillité de la vie solitaire le laissant entierement à lui-même, il se mit à lire les plus grands Maîtres en cette Science; mais fâché de n'y rien comprendre, il résolut de voyager, persuadé qu'il découvriroit peut-être dans les entretiens des Philosophes, ce qu'il ne pouvoit apprendre par ses lectures. Il alla donc en Italie vers l'an 1477. il y fut assez de tems pour se perfectionner dans les Sciences. II s'introduisit dans les bonnes graces du Pape Innocent VIII. Il en obtint des bienfaits; mais cependant de ces bienfaits, qui ne coutent rien à la Cour de Rome, & qui ne tirent point à conséquence. Innocent le fit Prélat domestique de son Palais, & son Maître de Cérémonies. Riplay, glorieux d'avoir obtenu ce titre d'honneur. Tom. I.

connoissoient rien à son travail, se

HERMETIQUE. 267 crurent obligés, après sa mort, qui arriva depuis l'an 1490. de le déclarer Magicien.

S'il apprit en Italie, comme on le croit, le secret de la Science Hermétique; il étoit encore Chanoine Régulier, lorsqu'il écrivit son Livre des douze Portes. C'est ce qu'il a soin de marquer lui-même au commencement de cei Ouvrage; mais j'ignore où le Philalethe a pris qu'il étoit Chevalier; les deux Professions, qu'il avoit embrassées, ne sont pas suscepti-bles de ce titre. Tout ce qu'on peut dire, est que le Philalethe, grand Artiste dans la Philosophie Hermétique, s'embarassoit peu d'être exact sur l'Histoire. Baleus y qui avoit plus de connoissance de cet Ecrivain, que le Philalethe, marque les deux Professions que je lui ai données, & lui attribuë environ dix Traités sur la Science Hermétique, entre lesquels est le Clangor Buccinæ, que l'on cite ordinairement comme anonyme.

Je ne parle ici du Cardinal Cusa & de l'Abbé Tritheme, tous deux Allemands, que comme de Philosophes de spéculation, qui ont crû qu'il étoit de leur honneur de parler d'une Science, qui étoit à la mode de leur tems, & sur laquelle tout Sçavant se croyoit en droit d'écrire. Le Cardinal Nicolas de Cusa mourut en 1464. & Jean Tritheme, quoique du quinziéme siécle, a vêcu jusqu'en 1516. Georges Anrac, ou Aurac, parut dans le même tems à Strafbourg; ce fut en 1470. On lui attribuë un Rosaire; on sçait qu'il y a plusieurs Ouvrages sous ce même titre; mais celui de cet Auteur a quelques figures, & beau-coup de vers Allemands; & outre le Jardin des Richesses imprimé en Allemand, petit Traité fort allegorique, l'on a de lui quelque chose sur la Pierre: on voit bien qu'il avoit beaucoup lû; mais ce n'est pas une preuve qu'il air operé essicacement. Et qui l'auroit crû pour cet ancien tems? La Pologne même nous presente dans Vincent Koffky un Philosophe au moins de spéculation, mais qui a peut-être autant d'obscurité que le précédent.

L'Italie même n'en fut pas exempte, quoiqu'agitée par des troubles domestiques & par des guerres étrangeres; mais il est étonnant de voir, dans le rang de ces Philosophes, le célebre Marsile Ficin, cet homme si vertueux & si sage; Sectateur zelé de la morale de Platon, il n'a pas crû qu'il fût indigne de lui de jetter les yeux sur cette Science, qu'il regardoit comme une branche de la Médecine; Science dont il croyoit que la connoissance, aussibien que celle de l'Astrologie Jubien que l'astrologie de l'astrologie de l'astr

M iij

270 PHILOSOPHIE diciaire, pour laquelle il avoit un peu trop de goût, devoit de droit appartenir aux Prêtres; & l'on sçait qu'il étoit lui-même dans le Sacerdoce. Cet habile Philosophe mourut dans sa soixante-dixieme année en 1499. dans le tems que Louis XII. Roi de France, passoit en Italie. Je ne parle point de Jean Pic, Prince de la Mirandole, Contemporain de Marsile Ficin. Le Traité qu'il a laissé sur l'or, marque moins un Artiste, qu'un Sçavant, curieux de connoître les progrès de cette Science. Il avoit trop de sagesse & de lumieres, pour se livrer à de semblables folies.

#### XXXVIII.

Suite de la Science Hermétique dans les seiziéme & dix-septiéme siècle.

Les seizième & dix-septième siécles figurerent beaucoup plus que HERMETIQUE. 271les autres sur la pratique de la Philosophie Hermetique. Les Artistes vrais ou saux y sont en si grand nombre, que ce seroit se jetter dans un labyrinthe d'erreurs, que de les vouloir suivre dans leurs operations, ou même de les vouloir lire; il saut pour sormer une tradition de cette Science, y aporter un juste & scrupuleux discernement.

Les Railleries qu'Erasme sait dans ses Dialogues, sur la Chimie, & sur les tromperies continuelles, qui s'y pratiquoient par la plûpart des Artistes du second ordre, montrent bien que c'étoit la maladie de son tems. Vivoient alors Corneille Agrippa, Philippe Ustade, Augurelli, Paracelse, & tant d'autres rêveurs, qui avoient mis cette solie à la mode. Il n'a même raconté qu'une partie des supercheries les plus communes, ausquelles s'exer-Miii

272 PHILOSOPHIE cent ces sortes de gens, pour tromper la crédulité des avares. Qu'auroit-ce donc été, s'il avoit sçû, ou s'il avoit pû imaginer toutes celles qui se sont pratiquées depuis?

### Jean Aurelio Augurelli.

Le premier cependant que je rapporterai est un de ces hommes équivoques, qui écrivent bien & qui operent très-mal. Il est aisé, quand on a le don de la Poësie, comme l'avoit Augurelle, de versisser sur une matiere aussi mysterieuse que la Science Hermétique; plus on donne dans l'énigme, plus on se fait admirer. Comme on n'est point obligé de s'expliquer clairement, on ne sçauroit s'imaginer que l'on puisse écrire aussi élégamment, qu'il a fait sur un sujet qu'il n'entendoit pas, sans passer pour un grand homme: ce pré-

HERMETIQUE. tendu Philosophe étoit né à Rimini, & enseigna les belles Lettres à Venise & à Trevise; par-là il étoit autorisé à faire des vers bons ou mauvais, c'étoit une suite de ses emplois; mais peu content du Démon de la Poësse, il sur encore possedé de celui de la Chimie; & l'on prétend même qu'é-tant à l'Eglise, il ne faisoit autre-priere à Dieu que celle de lui découvrir le secret de la Pierre Philosophale. Ne se croyant point assez occupé par sa premiere pro-fession, qui étoit solide pour un homme, qui veut passer une vie tranquile, il se jetta dans un travail inutile & ruineux; il étoit continuellement entouré de fourneaux,. de charbons, de soufflets, & de: tous ces autres instrumens de la folle cupidité des hommes, cherchant par le mercure vulgaire à faire de l'or & de l'argent; & com-M. v.

274 PHILOSOPHIE me si ce n'étoit point assez d'êtré fou dans son particulier, il eut encore le malheur de s'en vanter; ce qui l'exposoit à la raillerie de ses Confreres. Peu sensible aux traits piquans que l'on a le plaisir malin de lancer contre ce genre de folie; il voulut encore être raillé après la mort. Il y réussit par sa composition du Poëme de la Chrysopée qu'il dédia au Pape Leon X. & qui l'en recompensa d'une maniere convenable. Ce Prince sit saire une très-grande bourse, dont il sit present au Poëte Philosophe, lui témoignant que qui sçavoit faire de l'or & de l'argent, n'avoit besoin que de lieu pour le mettre. Cependant ce Poëme est le plus estimé de tous ceux qu'Augurelle a fait; cela ne doit pas étonner, il écrivoit sur une matiere de goût & qui lui tenoit au cœur. A bon compte, il poussa HERMETIQUE. 275 fa carriere jusqu'à l'âge de quatrevingt-trois ans, & mourut à Trevise dans l'état où doit mourir un Chimiste, c'est-à-dire dans une extrême pauvreté.

# Henri Corneille Agrippa.

Un homme qui dans ce siécle porta l'extravagance à l'excès, fur Henri Corneille Agrippa, né à Cologne en 1486. avec des talens superieurs, il se jetta dans tous les égaremens, qu'il put imaginer, parce qu'il eut la vanité de se croire beaucoup plus grand qu'il n'étoit; il se donnoit pour Théologien sublime, excellent Jurisconsulte, Médecin habile & grand Philosophe. A force de le publier il trouva des gens beaucoup plus extravagans que lui, puisqu'ils eurent la folie de l'en croire sur sa parole. Cette crédulité lui pro-Mvj

PHILOSOPHIE cura neanmoins une infinité d'emplois honorables, mais dont foninquiétude ne lui permit pas de profiter. On le vit successivement Secretaire de l'Empereur Maximilien I. puis favori d'Antoine de Leve, l'un des grands Generaux de son tems, qui le fit même Capitaine dans l'armée qu'il commandoit; il fut Professeur des saintes Lettres à Dole en 1519. & ensuite à Pavie. Il devint Syndic & Avocat General de la Ville de Metz, Médecin de Madame d'Angouléme, mere du Roy François I. & enfin Conseiller & Historiographe de l'Empereur Charles-Quint. On le crut un si grand Philosophe, qu'à l'âge de vingt ans, c'est-à-dire, en 1506. quelques Seigneurs François l'engagerent à venir en France travailler avec eux à la pratique de la Science Hermétique, Science dont il ne fait pas difficulté d'avouer dans

Il parloit aisément huit sortes de Langues, & le Cardinal de Sainte Croix crut se faire honneur de choisir Agrippa, préserablement à tout autre, pour l'assister au Concile qui se devoir celebrer à Pise. Le Pape même lui écrivit pour l'exhorter à faire toujours le bien avec le même zéle qu'il avoit commencé; tout s'empressoit à L'envi à lui témoigner de l'estime, & ce qui n'est peut-être arrivé qu'à lui seul, il sur mandé en même tems par le Roi d'Angleterre, par le Chancelier Gatinare, & par Marguerite d'Autriche, qui le vouloient avoir à leur service; il n'y eut point de Sçavant, qui ne sît gloire de le combler d'éloges, jusques-là que Louis Vivés, qui n'étoit pas louangeur, le regarde comme l'homme le plus respectable de son tems, & comme un miracle de Litterature.

Pour lui faire l'honneur tout entier, quelques Scholastiques, gens souvent très-ignorans, s'aviserent de le censurer. Il est vrai qu'Agrippa donna plus d'une fois lieu de l'attaquer sur la Doctrine: & ce ne fut pas sans sujet que tous ses Protecteurs l'abandonnerent, parce qu'avec beaucoup d'esprit, il man-quoit de la prudence & de la retenuë nécessaire pour se maintenix dans le monde. Il étoit mordant & satyrique, n'épargnant pas même ceux qui lui faisoient le plus de bien. En falloit-il davantage, pour obliger tous ses Patrons à le quitter & à le mépriser. Ensin contraint de fuir de toutes parts, il vint mourir en France en 1535. à l'âge de 49. ans, quelques - uns disent à l'Hôpital de Lyon, d'autres croyent, avec plus de raison, que ce fut à Grenoble, chez un homme puissant, qui le reçut charitablement chez lui. Pouvoit - il

HERMETIQUE. 279 esperer autre chose qu'une grande misere, après avoir écarté tous ses amis & ses protecteurs, étant même soupçonné de magie, quoique à tort? Et pour achever sa misere, il avoit arboré le titre de Chimiste; c'est-à-dire, qu'il se déclara aussi sou qu'on le puisse devenir.

#### XXXIX.

# Paracelse.

Paracelse vécut presque autant qu'Agrippa, mais beaucoup moins qu'Augurelle. Cet homme célébre étoit né en 1493. à Einsiedelen près de Zurich en Suisse, & se nommoit Aureole - Philippe - Theophraste Bombast ab Hoheneim Paracelse. On a bien fait de le désigner par le seul mot de Paracelse. Hé, qui auroit eu le courage de retenir cette longue Litanie de noms. Jamais homme n'eut tant d'adversaires & ne suit si vivement

Dès que Paracelse sut en état de travailler solidement, il donna dans la Médecine que cultivoit son pere; ce dernier néanmoins se disoit homme de condition, parce qu'il se croyoit fils naturel d'un Prince. Paracelse ne se contenta point des routes ordinaires de guérir les hommes; il en imagina de nouveaux moyens. Les Qeuvres d'Isaac le Hollandois lui tomberent entre les mains; il en fit usage, & travailla en conséquence. C'est ce qui lui sit établir pour principes de tous les êtres, le souffre, le sel, & le mercure; ce qu'il expliquoit à fa maniere; car il ne faut pas croire, que s'écartant de la conduite des autres Mé-

Paracelse, après ses Voyages, commença la pratique de la Médecine à Zurich, d'où sa réputation le fit appeller à Basse; mais une avanture singuliere l'en fit sortir avec desagrément. Un Chanoine de la Cathedrale étoit à l'extrêmité; toute la Médecine l'avoit abandonné; Paracelse le vit & lui promit de lui faire recouvrer la santé. Il n'y eut sortes de promesses, que ne lui fît le malade; c'est l'usage ordinaire quand on est à l'extrêmité; ils convinrent de prix. Paracelse ne se servit que de deux pillules pour guerir le Chanoine;

ce dernier est à peine gueri, qu'il commence à contester sur l'honoraire du Médecin; la dispute dégénéra en une instance entre le Médecin & le convalescent; ce dernier trouvoit qu'on l'avoit gueri trop tôt; le Procès est porté devant les Magistrats de la Ville, qui voyant que le Médecin n'avoir pas eu la précaution de faire languir le Chanoine, & qu'il l'avoit gueri presque en un instant, ne lui adjugerent qu'un honoraire trèsmodique. Paracelse s'en plaignis publiquement; mais il ignoroit deux choses également importantes; l'une, que pour satisfaire les malades, il ne faut leur procurer la santé que par degrés; ils ne sont pas contens d'une guerison subite; l'autre, que les Juges, quelque subalternes qu'ils soient, veulent quelquefois se donner le plaisir de commettre des injustices, sans qu'on ait le droit de s'en plaindre.

283

On lui sit donc sentir que les Magistrats étoient en colere contre lui, & qu'il feroit bien de quitter la Ville, pour n'être pas expo-fé de leur part à de nouvelles in-justices : elles ne coutent rien à ces sortes de gens, dès qu'ils ont une fois commencé. Il alla donc à Strasbourg; il y resta peu, & se retira depuis à Saltzbourg, où il mourut se 24. Septembre 1541. en menant cependant une vie assez aisée. On fut étonné de voir mourir à 48. ans un homme, qui promettoit des siécles entiers de vie à ceux qui s'adressoient à lui. Comme il avoit donné dans la Science Hermétique, & qu'il se vantoit de sçavoir la transmutation des métaux, il ne manqua pas de trouver des Sectateurs; il en eut deux célébres, qui ne réussirent pas plus que lui. Adam Bodenstein étoit un homme trop dissipé & trop dérangé pour être le fidéle Disciple d'un homme aussi exact & aussi laborieux que Paracelse; ainsi sa mauvaise conduite & ses excès le firent mourir en 1577-n'ayant pas plus de 49. ans. Dorneus, qui étoit l'autre Disciple, sint plus appliqué; mais en voulant expliquer & commenter son Maître, il ajoûta de nouvelles obscurités à celles de Paracelse.

# George Agricola.

George Agricola étoit né en Misnie, un an après Paracelse; il ne cultiva la Science Hermétique que dans ses premieres années; & son Livre, qu'il sit patoître en 1531. sur la Pierre Philosophale, avoit été le fruit de sa jeunesse: c'est un âge où il est permis de n'être pas toujours sage; mais il ne sur pas long-tems à sentir le saux, ou du moins l'inutilité de cette Science; il revint bientôt de son

HERMETIQUE. Egarement; & après quelques Voyages, dans lesquels il avoit eu la curiosité de visiter les mines des Pays, où il passoit, il se rendit dans sa Patrie, & s'attacha au célébre Maurice, Duc de Saxe, qui le sit travailler dans les mines de Misnie, où l'on trouvoit alors beaucoup d'argent. Il sentit bien que cette voye étoit plus certaine que celle de la transmutation des métaux; & après avoir publié des Ouvrages très-estimables sur les métaux & les mineraux, il mourut le 11. Décembre 1555. âgé par conséquent de 61. ans, laissant après lui la réputation d'un homme habile & très-intelligent dans des travaux, sur lesquels à peine pouvoit-il alors trouver de foibles guides.

Guillaume Gratarolle & Toxitès ne furent que des Compilateurs. Le premier étoit de Bergame en Italie, & avoit été élevé dans l'U<sub>2</sub>

286 PHILOSOPHIE niversité de Padouë. Il sit la folie, pour embrasser la nouvelle Religion, de quitter sa Patrie, où il étoit né en 1510. & de se retirer chez les Grisons. De-là il passa en Suisse, & mourut à Basse en 1562. N'ayant rien de mieux à faire, il rassembla quelques Ouvrages des Chymistes, qu'il publia en 1561. un an avant sa mort; & Michel Toxitès, qui vivoit à Strasbourg, au même tems que Gratarolle en Suisse, se contenta de faire imprimer un Dictionnaire, bon, ou mauvais, des Œuvres de Paracelle; sans doute, que pour se donner de la réputation, il se fit un merite d'interpréter un grand homme.

### XL.

# Denys Zachaire.

Si Denys Zachaire, Gentilhomme de Guyenne, né en 1510. donna dans la même folie que les autres, du moins eut-il la retenuë de ne pas divulguer son nom; car on croit que celui qui paroît à la tête de son Traité de la Science Hermétique, est un nom de guerre, sous lequel il a caché le veritable. On voit seulement par son Ouvrage, qu'il vivoit au milieu du seizième siècle.

. Après des Etudes faites dans la maison paternelle, il fut envoyé à Bordeaux, pour s'y former dans la Philosophie; il tomba, pour son malheur, entre les mains d'un Maître habile; mais qui donnoit follement dans la Science Hermétique. Ce goût, comme une veritable contagion, se communiqua au Disciple, il sit même quelque liaison avec d'autres jeunes gens, dont l'esprit, aussi crédule que le sien, donna dans tous les procédés qu'on trouve, soit dans les Livres, soit dans des Ecrits particuliers. Cependant il se contenta dèslors de s'entretenir dans ces douces rêveries; mais ayant été envoyé à Toulouse pour y étudier en Droit, toujours accompagné du même Précepteur, ils se livrerent l'un & l'autre à pratiquer les opérations les plus solles, qu'on

leur presentoit.

Deux cens écus, qu'on avoit donné au Maître & au Disciple, pour passer deux ans dans cette Ville, furent bientôt consumés en fourneaux, en instrumens & en drogues, pour exécuter les procédés, qu'on leur disoit venir de la Reine de Navarre & des Cardinaux de Lorraine & de Tournon: Ces grands noms les séduisirent, & les porterent à croire tout ce qu'on seur presentoit sous des titres aussi respectables: mais je crois qu'on ne sera pas fâché de l'enten-dre parler lui-même avec la franchise d'un homme, qui ne sait disficulté d'avouer ses égaremens. Avant

HERMETIQUE. Avant la sin de l'année, dit-il, mes deux cens écus s'en allerent en fumée, & mon Maître mourut d'une siévre continuë, qui lui prit l'Eté, à force de souffier & de boire chaud, parce qu'il sortoit rarement de sa chambre, où il ne faisoit gueres moins chaud que dans l'Arsenal de Venise. Sa mort me fâcha d'autant plus, que mes parens ne vouloient m'envoyer que l'argent nécessaire pour mon entretien, au lieu que je désirois en avoir suffisamment pour continuer mon travail.

Pour parer à ces difficultés, je m'en allai chez moi en 1535, afin de me mettre hors de tutelle, & j'affermai tout mon bien pout trois ans, à raison de quatre cens écus. Ce fonds m'étoit nécessaire pour exécuter une opération, qui m'avoit été donnée à Toulouse par un Italien, qui en avoit vû, disoit-il, l'expérience. Je le retins

Tom. I.

290 PHILOSOPHIE avec moi, pour voir la fin de son procedé; alors je sis des calcinations d'or & d'argent par des eaux fortes; mais ce fut en vain; car de tout l'or & l'argent que j'avois mis, je n'en retirai pas la moitié, ex mes quatre cens écus se trouverent bientôt réduits à deux cens trente. J'en donnai vingt à mon Italien, pour aller s'éclaircir avec l'Auteur de cette recepte, qui étoit, disoit-il, à Milan. Je restai donc tout l'Hyver à Toulouse, dans l'esperance de son retour; mais j'y serois encore si je l'eusse voulu attendre, car je ne l'ai pas yû depuis.

L'Eté, qui vint ensuite, accompagné de la peste, me sit abandonner la Ville; mais je ne perdis pas de vûe mon travail: je sus à Cahors, où je restai six mois; j'y sis connoissance avec un vieillard, que l'on appelloit communément le Philosophe, nom qui se donne

4.

aisément dans les Provinces à ceux qui sont moins ignorans que les autres; je lui communiquai le Recueil de mes procedés, en lui demandant ses avis. Il m'en indiqua seulement dix ou douze, qu'il trouva meilleurs que les autres. La peste cessa, je retournai à Touleuse, j'y repris mon travail, & je sis si bien, que mes quatre cens écus se trouverent réduits à 170.

Pour continuer plus sûrement mes opérations, je sis connoissance en 1537. avec un Abbé, qui demeuroit dans le voisinage de cette Ville. Il étoit épris de la même passion, & me marqua qu'un de ses amis, qui avoit suivi le Cardinal d'Armagnac, lui avoit envoyé de Rome un procedé, qu'il croyoit sûr, mais qu'il devoit couter 200. écus. J'en sournis la moitié, il sit le reste, & nous commençâmes à travailler à frais commençâmes à travailler à frais communs. Comme il nous falloit de

l'esprit-de-vin, j'achetai une piece d'excellent vin de Gaillac; j'en tirai l'esprit, que je rectisiai plu-sieurs sois; nous en prîmes quatre marcs, dans lesquels nous mî-mes un marc d'or, que nous avions calciné pendant un mois; le tout fut artistement accommodé dans une cornuë, avec une autre, qui lui servoit de rencontre, & placé sur un fourneau, pour en faire la congelation. Ce travail dura un an; mais pour ne pas rester oisifs, nous faisions, pour nous amuser, quelques autres opérations moins importantes, desquelles nous retirâmes autant de profit que de notre grand œuvre.

Toute l'année 1537. se passa donc sans trouver aucun changement dans notre travail, & nous aurions attendu toute la vie la congelation de notre esprit-de-vin, parce que ce n'est point là l'eau qui dissout l'or; mais nous le re-

HERMETIQUE trouvâmes tout, avec cette difference, que la poudre en étoit un peu plus déliée que quand nous l'y avions mise. Nous en sîmes projection sur de l'argent vif, échausté; mais ce fut en vain. Jugez si nous fûmes fâchés, sur-tout M. l'Abbé, qui avoit déja publié à tous ses Moines, qu'il n'y avoit qu'à faire fondre une belle fontaine de plomb, qui étoit dans leur Cloître, pour la convertir en or, dès que notre opération seroit achevée. Le mauvais succès ne nous empêcha pas de continuer. J'affermai encore mon bien & j'en tirai 400. écus; l'Abbé en mit autant, & je me rendis à Paris, Ville la plus fertile qu'il y ait au monde en Artistes de cette Science. Avec ces 800. écus j'y arrivai, bien résolu de n'en point sortir que je n'eusse dépensé tout mon argent, ou que je n'eusse trouvé quelque chose de bon. Ce voyage

294 PHILOSOPHIE ne se fir pas sans m'attirer l'indignation de mes parens & les reproches de mes amis, qui vou-loient que j'achetasse une Charge de Conseiller, s'imaginant que j'étois un grand Légiste. Je seur sis accroire que je ne faisois ce voyage que pour en acheter une.

Après quinze jours de voyage j'arrivai à Paris le 9. Janvier 1539. Je restai un mois presqu'inconnu: mais à peine eus-je commencé à frequenter les Amateurs, & même les faiseurs de fourneaux, que j'eus la connoissance de plus de zent Artistes Operateurs, qui tous avoient des manieres différentes de travailler, les uns par la ci-mentation, d'autres par la dissolu-tion, quelques autres par l'essen-ce d'Emery. Il y en avoit qui travailloient à extraire le mercure des métaux, pour le fixer enfuite; de maniere, que pour nous

HERMETIQUE. opérations, il ne se passoit pas de jours que nous ne tinssions quelque assemblée au logis de quelqu'un d'entre-nous, & même les Dimanches & les Fêtes à Notre-Dame, qui est l'Eglise la plus frequentée de Paris. Là les uns disoient: Si nous avions le moyen pour recommencer, nous ferions quelque chose de bon; les autres, si notre vaisseau eût pû résister, nous étions dedans; quelques-uns, si j'avois eu un vaisseau de cuivre bien rond & bien sermé, j'aurois fixé le mercure avec l'argent. Il n'y en avoit pas un qui n'eût une excuse raisonnable; mais j'étois sourd à tous ces discours, sçachant déja par ma propre expérience, combien j'avois été la dupe de ces sortes de promesses:

Un Greç se presenta, & je travaillai inutisement avec lui sur les clouds faits avec le cinabre. Je connus presque en même-tems un

N iiij

#### 296 PHILOSOPHIE

Gentilhomme étranger, nouvellement arrivé, qui vendoit sou-vent aux Orfévres, où je l'accompagnois, le fruit de ses opérations. Je restai long-tems avec lui, sans qu'il voulût me découvrir son secret; il le fit cependant; mais ce n'étoit qu'une tromperie plus in-génieuse que celle des autres. Je ne manquois pas de donner avis de tout à l'Abbé de Toulouse; je lui envoyai même une copie du procedé de ce Gentilhomme; & s'imaginant que j'arriverois enfin à quelque connoissance utile, il m'exhorta à demeurer encore un an à Paris, puisque j'avois trouvé un si bon commencement. Malgré tous mes soins je ne prosperai pas plus dans les trois ans que j'y resrai, que j'avois fait auparavant.

J'avois dépensé presque tout mon argent, lorsque l'Abbé me manda de tout quitter, pour l'aller joindre incessamment. M'étant ren-

HERMETIQUE. da auprès de lui, j'y trouvai des Lettres du Roi de Navarre ( c'étoit Henri, pere de Jeanne d'Al-bret, & Ayeul de Henri I V.) Ce Prince, qui étoit curieux & grand amateur de la Philosophie, Jui avoit écrit de me déterminer à l'aller trouver à Pau en Bearn, pour lui apprendre le secret que j'avois sçu du Gentilhomme étranger, & qu'il me récompenseroit de trois ou quatre mille écus. Ce mot de quatre mille écus chatouilla tellement les oreilles de l'Abbé, que croyant déja les avoir en sa bourse, il ne me donna aucun repos, que je ne fusse parti, pour me rendre auprès de ce Prince. J'arrivai donc à Pau au mois de .Mai 1542. Je travaillai & je réussis conformément au procédé que je sçavois. Quand j'eus fini au désir du Roi, j'obtins la récompense que je m'attendois d'avoir. Quoique le Roi eût bonne volonté de me faire du bien, il en fut néanmoins détourné par les Seigneurs de sa Cour, même par ceux qui l'avoient engagé à me faire venir. Il me renvoya donc avec un grand merci, me disant que je cherchasse s'il y avoit rient dans ses Etats dont il pût me gratisser, comme consiscations ou autres choses semblables, qu'il me les donneroit volontiers. Cette réponse, qui ne contenoit que de vaines esperances, me donna lieu de retourner vers l'Abbé Toulou-sain.

Cependant j'avois appris, que sur ma route il y avoit un Reliligieux très-habile dans la Philosophie Naturelle, je l'allai visiter;
il ne put s'empêcher de me plaindre, & me dit avec zele & avec
bonté, qu'il me conseilloit de ne
plus m'amuser à toutes ces opérations particulieres, qui toutes
étoient sausses & sophistiques,

HERMETIQUE. 299
mais que je devois lire les bons
Livres des anciens Philosophes;
tant pour connoître la vraie matiere, que pour sçavoir exactement
l'ordre qu'on doit tenir dans la pratique de cette Science.

Je goûtai fort ce sage conseil; mais avant que de le mertre à exécution. Fallai trouver mon Abbé de Toulouse, pour lui rendre compte des huir cens écus que nous avions mis en commun, & lui donner en mêmetems la moirié de la récompense que j'avois reçue du Roi de Navarre. S'il ne sur pas content de tout ce que je lui racontai, il le parut encore moins de la résolution, que j'avois prise de ne plus continuer nos travaux, parce qu'il nie croyoit bon Artiste. De nos huir cens écus, il ne nous en reftoit plus chacun que quatre-vingt-dix! Je le quirtai & je me retiraj chez moi, dans la pensée de m'en aller à Paris le plûtôt que je pour rois, & d'y rester tant que je me serois sixé par la lecture des Philosophes. J'y arrivai donc le lendemain de la Toussaint de l'an 1546. avec un sond sussiant. Là je sus un an à étudier assiduement les grands Auteurs; sçavoir, la Tourbe des Philosophes, le bon Trevisan, la Remontrance de nature, & quelques autres des meilleurs Livres. Comme je n'avois pas de principes, je ne sçavois à quoi me déterminer.

Enfin je sortis de ma solitude; non pour voir mes Opérateurs, que j'avois tous quittés, mais pour frequenter les véritables Philosophes. Cependant je tombai encore en de plus grandes incertitudes, par la varieté de leur travail & de seurs différentes opérations. Excité néanmoins par une sorte d'inspiration, je me jettai dans la lecture de Raymond Lulle & du grand Rosaire d'Arnauld de Villeneuve;

HERMETIQUE. mes réflexions & mes lectures durerent encore un an, & je pris un parti; mais j'attendois, pour le pouvoir executer chez moi, la fin des baux que j'avois fait de mon bien. J'y arrivai donc au commencement du Carême de 1549. déterminé de mettre en pratique tout ce que j'avois résolu. Alors, après quelques préparatifs, je fis provision de tout ce qui m'étoit nécessaire, & je me mis à travailler le lendemain de Pâques; ce ne fur pas néanmoins sans inquiétude & sans traverses; tantôt l'on me disoit; mais qu'allez-vous faire? N'avez-vous point assez dépensé de bien à tous ces folies? Un autre m'assuroit, que si je continuois d'acheter tant de charbons, on me foupçonneroit de fausse monnoye, comme il en avoit oui murmurer. L'on vouloit, puisque j'étois Licentié en Droit, que j'achetasse une Charge de Ju-

PHILOSOPHIE dicature: mais je fus encore plus tourmenté par mes parens, qui me reprenoient aigrement de la conduite que je tenois, jusques à me menacer de faire venir la Justice dans ma maison, pour faire

rompre tous mes fourneaux.

Je vous laisse à penser si je me prouvois excedé & ennuyé par ces sortes de propos & de contretems; je ne trouvois de consolation que dans mon travail & dans mon opération, que je voyois prosperer de jour en jour, & à laquelle j'étois fort attentif. L'interruption de tout commerce, qui fut occasionnée par la peste, me jetta dans une plus grande solitu-de, & me donna lieu de remarquer avec satisfaction le progrès & la succession des trois couleurs & que les Philosophes demandent, avant que d'arriver à la perfection de l'œuvre. Je les vis l'une après L'autre, & j'en sis l'essai. l'année

HERMETIQUE. 303 d'après, le propre jour de Pâques 1550. De l'argent vif commun, que je mis dans un creuset sur le seu, sur en moins d'une heure, converti en très-bon or. Vous pouvez juger quelle sut ma joie; mais je n'eus garde de m'en vanter. Je remerciai Dieu de la grace qu'il m'avoir saite, & le priai de ne permettre pas que je m'en servisse autrement que pour sa gloire.

Le lendemain je partis pour aller trouver mon Abbé, suivant la promesse mutuelle que nous nous étions faite, de nous communiquer réciproquement nos découvertes; je passai même chez le sage Religieux, qui m'avoit aidé de ses conseils; mais j'eus le chagrin: d'apprendre qu'ils étoient morts s'un & s'autre depuis envitron six mois. Cependant je ne retournai pas dans ma maison; je me retrai d'abord en un-autre lieu,

304 PHILOSOPHIE pour attendre un de mes parens; que j'avois laissé sur mon bien; je lui envoyai une procuration, pour vendre tout ce que je pouvois posseder, tant en meubles, qu'en immeubles; il en paya mes dettes, & distribua le reste à ceux qui en avoient besoin, sur-tout à mes parens, afin qu'au moins ils eussent quelque part aux grands biens que Dieu m'avoit faits. Tout le monde raisonna sur ma retraite précipitée; les plus fages s'imagine-rent, que désesperé de mes folles dépenses, je vendois mon bien pour aller cacher ma honte en quelque autre endroit. Mon parent me rejoignit le premier Juillet, & nous partîmes, pour cher-cher un Pays de liberté: d'abord nous nous retirâmes à Lausane en Suisse, résolus d'aller passer tran-quillement le reste de nos jours dans quelqu'une des plus célebres Villes de l'Allemagne, pour y vir HERMETIQUE. 305 Tre néanmoins sans faste & sans bruit.

Telle est la Relation que Zachaire a faite lui-même en François de toutes ses opérations, pendant les vingt années, qu'il a tra-vaillé avant que d'arriver au but qu'il s'étoit proposé; il ne l'a mê-me écrite, que pour empêcher ceux, qui ont du goût pour cette Science, de se jetter dans des pro-cedés particuliers, où l'on dépen-se beaucoup, & dont on ne tire d'autre avantage, que de faire sub-sister une infinité de trompeurs, qui se vantent de tout sçavoir, & qui ne peuvent operer qu'à grands frais, & d'une maniere fatale à tous ceux qui les employent. Mais depuis la retraite de Zachaire en 1550. on n'a plus oüi parler de lui. C'étoit bien la peine de tant travailler pour s'expatrier ensuite, & errer de côté & d'autre comme un criminel, qui craint d'être

connu. Son Livre, qu'il composté en François dans les Pays étrangers sur la Philosophie Naturelle des Métaux, est écrit simplement; il est fort curieux. & sert à détourner les jeunes gens de toutes ces vaines opérations, qui ne servent qu'à faire perdre du tems & de l'argent: mais il ne peut être d'usage que pour les grands Maîtres, qui sont instruits du travail & de la premiere matiere, qui arrête toujours ceux qui se livrent à la Science Hermétique.

#### XLI.

# Edouart Kelley, Anglois.

L'Histoire d'Edouart Kelley (Kelleus) Anglois, mérite d'occuper ici sa place, puisque j'y ai déja mis quelques gens de son caractère. Cet homme vivoir au milieu du seizième siècle; il étoit Notaire à Londres, & même Notaire fort décrié, espece dont on ne

manque pas, sur-tout en Angleterre. Mais on sit sur celui-ci une leçon à ses Confreres. Comme il entendoit l'ancienne Langue Angloise, il s'avisa de falsisser de vieux Titres & d'autres Actes publics, pour complaire à des pratiques, qui sçavoient l'en récompenser. Quelques personnes (1) néanmoins intéresses par la falsisscation de ces Titres, se mirent de mauvaise humeur, & attaquerent Kelley; il sut donc poursuivi & convaincu de saux: c'est ce qui porta le Ministere public à lui faire couper les oreilles & à le bannir de Londres.

Kelley, comme un fugitif, quitte la Capitale, & tourne du côté du Pays de Galles, dont il connoissoit parfaitement la Langue. Arrivé dans une Auberge, le sort lui fait tomber entre les mains un

ne num. XIII.

Ригрозорите 308 vieux Livre, écrit en la Langues du Pays, & qui traitoit de la transmutation des métaux; comme il cherchoit à pénétrer l'allegorie qui s'y trouvoit, il voulut sçavoir du Maître de la maison d'où venoit ce Livre. On lui dit qu'on l'avoit trouvé dans le tombeau d'un ancien Eveque, inhumé dans l'Eglise voisine. Ce tombeau sut ouvert dans le tems que la pieuse fureur des Protestans d'Angleterre les portoit, sous le regne d'Elisabeth, à briser les images, & même à exercer leur vaine cruauté jusques sur les cendres des morts, toujours respectables dans quelque Religion que ce soit.

Le Mausolée de l'Evêque sut ouvert, parce qu'on s'imagina que ce Prélat étant mort extrêmement riche, il pouvoit se trouver quelque trésor dans son tombeau; mais au lieu de richesses, on en tira seulement le Livre, dont il étoit

HERMETIQUE: question, avec deux boules d'yvoire. De dépit de n'avoir pas trouvé autre chose, les violateurs du tombeau briserent une des boules, qui se trouva creuse, & remplie d'une poudre très-rouge & trèspesante, mais sans aucune odeur. Le Maître de l'Auberge, plus curieux que les autres, peut-être sans en avoir d'autre raison, que celle de sa curiosité, se saisit du Livre & de la seconde boule d'yvoire, qui étoit pleine de poudre blanche. Il réchappa même une partie de la poudre rouge, qu'il gar-da, sans en connoître, ni l'usage, ni le mérite. Cette boule amusa long-tems les enfans de ce bonhomme; mais Kelley, instruit par 1e Livre, offrit une Livre sterling au Maître de l'Auberge, qui fut ravi de tirer cette somme, quoique modique, pour des choses, qui d'ailleurs lui étoient inutiles.

A peine Kelley fut possesseur de

310 PHILOSOPHIE ce trésor, qu'il retourne secretement à l'un des Fauxbourgs de Londres, d'où il écrivit à Jean Dée, Docteur en Théologie, son ancien voisin & son ami; il lui conte son avanture, & sur le champ ils se rendent chez un Orphévre, où ils font la projection, qui réus-sit selon leurs desirs. Dès qu'ils se croyent certains des richesses, dont ils avoient le principe entre leurs mains, ils abandonnent l'Angleterre, passent en Allemagne, & vont même jusqu'à Pragues. Là Kelley s'y livre aux excès trop ordinaires à ceux, qui n'étant pas nés riches, se trouvent tout-à-coup revêtus d'une grande fortune. Ils font plus, leur vanité les jette dans des imprudences, qui deviennent toujours fatales à celui qui les commet. Non-seulement ils tranchent du Souverain, & sement l'or & l'argent parmi les Seigneurs de la Cour; mais ils font même la

HERMETIQUE: 311 projection devant l'Empereur, c'é toit alors Maximilien II.

Ils allerent plus loin, Kelley, pour se faire valoir, se vanta de posseder cet admirable secret. Il n'en fallut pas davantage aux Courtisans, toujours avides, pour en-gager l'Empereur à ordonner à Kelley, sur peine de prison, de lui faire plusieurs livres de cette précieuse poudre. Kelley, qui avoit quitté l'Angleterre, parce qu'il ne s'y croyoit pas affez libre, le fut encore moins à Pragues; il tra-vaille & manque ses operations; dont même il n'avoit pas le prin-cipe. On prétend, que pour y parvenir, il voulut sonder les esprits malins: on trouve même les prieres & les invocations qu'il leur avoit faites; mais ce fut inutilement; les démons, ou ne sçavent pas de semblables secrets, ou sont trop rusés pour les découvrir, surtout à de tels personnages. Enfin 6. 3.6

### PHILOSOPHIE

Kelley ne put éviter sa perte, &

fut mis en prison. La Reine Elisabeth, qui apprenoit les prodiges, que deux de ses sujets operoient dans les Pays Etrangers, les avoit déja mandés; mais Kelley, toujours entêté de sa précieuse liberté, resusa d'obéir. Jean Dée, qui n'avoit rien à craindre, retourne à Londres, où la Reine le comble de graces, dans l'esperance de le faire travailler; mais il n'opera pas plus heureuse-ment que Kelley. Il prosita cependant des bontés de cette Princesse, c'est ce que lui valut son obéissance; & il mourut tranquillement dans sa Patrie, au lieu que Kelley périt d'une chûte, qu'il fit en se voulant sauver de la prison, où il étoit enfermé. Il nous reste des ouvrages sous le nom de ces deux Avanturiers. Ashmole a fait imprimer sous le nom de Kelley le Traité de l'Evêque Anglois, & nous

HERMETIQUE. nous en avons encore quelques autres Editions, qui sont rapportées dans le Tome troisiéme de cet Ouvrage, & de son côté Jean Dée publia quelques Traités à Londres en 1568. Mais long-tems après sa mort Mederic Casaubon, fils d'Isaac, a fait paroître leur Journal. On y trouve encore, avec les faits que je rapporte, toutes les extravagances, où l'on s'abandonne par trop de cupidité & d'amour pour des richesses, dont on abuse presque toujours, quand on est assez heureux pour les posseder.

#### XLII.

Suite du XVI. Siécle.

# Jean-Baptiste Nazari.

La suite de ce Siécle ne nous presente pas d'aussi grands Artistes que Denys Zachaire: elle nous fair voir dans Jean-Baptiste Na-Tom. I.

314 PHILOSOPHIE zari, né à Bresce en Italie, unt Compilateur infatigable, qui avoit 1û une infinité d'Auteurs de Chimie, de ceux même qui sont à peine connus des plus grands amateurs de certe Science. Mais peutêtre avoit-il très-peu operé; en quoi je trouve qu'il n'a pas du moins poussé la soite aussi loin qu'elle pouvoit aller. Il ne seroit pas tout-à-fait blamable, s'il ne l'avoit sait que pour s'entretenir par d'agréables chimeres. Je suis néanmoins persuadé, que le nombre infini d'opérations sophistiques, qu'il a rapportées dans sa Concordance des Philosophes & dans son Traité dé la Transmutamie, de ceux même qui sont à dans son Traité de la Transmutation des Métaux, n'ont pas peu contribué à ruiner de faux Artistes; en quoi je trouve qu'il a tra-vaillé contre les principes de l'hon-neur. C'est tromper, que de pro-duire au Public des procedés, qui engagent les curieux dans de

HERMETIQUE. 315 folles dépenses. Apparemment qu'il s'en est aussi peu soucié, que ce prétendu Comte Napolitain, qui demeure aujourd'hui à Paris, & à qui j'ai reproché plus d'une fois les diverses opérations de la Science Hermétique, qu'il vendoit comme veritables à des Curieux; opérations cependant qu'il sçavoit être fausses. Cet homme, peu-accoutume à la sagesse de nos mœurs, eut l'impudence de me répondre: Quoi; vous faites le Casuiste: Oüi, lui répliquai-je, je serai toujours le Casuiste de la Probité; c'est voler, que d'engager des gens sequi out confiance en nous, à faire des expériences frivoles, qui les jettent quelquesois dans le précipice. Le Compilateur Nazari a travaillé du moins 40. ani nées. La premiere Edition de sa Concordance des Philosophes est de l'an 1572. & la seconde, qui est plus ample, de l'an 1509.

# Thomas Erastus.

J'estime beaucoup plus Thomas Erastus, né à Bade en Suisse en 1504. Il pratiqua la Médecine avec tant de bonheur & de succès, qu'il fut mandé en differentes Cours d'Allemagne; l'Electeur Palatin l'appella & le fit Professeur à Heidelberg, Académie alors trèscélebre, mais l'amour de la Patrie, presque toujours invincible, le sit retourner à Basse, où il mourut en 1583. la soixantiéme année de son âge, avec une grande réputation. Comme on ne parloit de son tems que d'or potable & de transmutation métallique, il ne put s'empêcher de s'y opposer trèsfortement, les traitant d'opérations fausses & sophistiques, sans doute sur les épreuves, qu'il en avoit tentées.

Cependant Erastus ne demeura

HERMETIQUE. 317 point sans trouver d'habiles adversaires. Il en eut un très-experimenté dans Gaston de Claves, dit le Doux, Philosophe Praticien, qui s'étoit pris de goût pour la Science Hermétique, & qui en fut le défenseur. Il paroît même qu'il avoit travaillé avec quelque succès. D'abord il étoit Avocat à Nevers; il y devint ensuite Président; & comme ces sortes d'emplois, quoique les premiers d'une Ville, donnent moins d'occupation, que les professions inferieures, Gaston se livra à la pratique de la Philosophie.

On voit, par les Traités que nous avons de lui, avec quelle vivacité il a soin de la désendre contre les Incrédules; il n'auroit pas désendu son bien avec plus de force. Un Factum, qu'il auroit presenté à des Juges, pour soutenir son honneur attaqué, ne seroit pas travaillé avec plus de soin: le

318 PHILOSOPHIE cœur y étoit tout entier; c'est ce qui a produit son Apologie de la Science Hermétique, écrite assez exactement en Latin; & par sa lecture, on juge qu'il y a réussi; les procedés même, qu'il donne, ne sont pas éloignés de la vraisemblance. Son Traité de la Pierre Philosophale a été traduit en François par le Sieur Salmon, Médecin, aussi-bien que celui De la triple préparation de l'or. On y remarque quelques Landes; hé où ne s'en trouve-t'il pas? Moi-même en suis-je plus exempt qu'un au-tre, quoique je sasse ici procès à tous ceux qui en ont? Mais à quelques endroits près, ses préparations peuvent être suivies. Je ne voudrois en écarter que le mercure vulgaire, comme premier agent, & la dissolution radicale de l'or par l'eau Regale, ce qui ne réussit jamais. On sçait, que pour cette opération, il ne faut employer ni acides, ni corrosifs dans la préparation des corps parfaits; si ce n'est peut-être pour commencer à les réduire en parties subtiles & imperceptibles. D'ailleurs nous ne connoissons Gaston de Claves que par ce seul endroit, & je doute que la Ville de Nevers en ait aujourd'hui plus de connoissance.

# Blaise de Vigenere.

Blaise de Vigenere, Contemporain de Gaston de Claves, se conduisit tout autrement. Quoique cet Auteur, né en 1522, à Saint Pourçain en Bourbonnois, d'une famille noble, n'ait sait que goûter la Science Hermétique, on voit copendant qu'il a donné quelques opérations utiles. Cependant il eut le bonheur de n'avoir pas le tems de s'y livrer entierement; ainsi on peut croire qu'il sut un des moins extravagans dans cette Science.

O iii

Heureusement ses emplois l'en détournerent. Dès l'âge de 17. à 18. ans il devint Secretaire du Général Bayart, premier Secrétaire d'Etat du Roi François I.

En 1545. il sut à la Diette de Wormes, il voyagea depuis en Allemagne: c'est-là sans doute qu'il prit quelque gout pour les opérations de la Philosophie : les Allemands s'y appliquoient dès-lors, comme ils font encore aujourd'hui avec beaucoup de soin. Én 1547. il devint Secretaire du Duc de Nevers; mais en 1562. il reprit ses Etudes jusqu'en 1566. Alors il sut envoyé à Rome, où il ne resta que trois ans; & quelque-tems après son retour, il se maria à Paris en 1570. On croit qu'il accompagna le Duc d'Anjou en Pologne. Enfin, après avoir été Se-cretaire de la Chambre du Roi, il mourut en 1596. le 19. Février.

De plusieurs Ouvrages que nous avons de lui, son Traité du feu & du Sel, avec ses Commentaires sur Philostrate, sont ceux où il fait voir, qu'il n'avoit pas seulement glissé legerement sur la Chimie, mais qu'il y avoit fait même quelque Léjour. Nous en sçaurions davantage, si nous avions le Traité qu'il avoit promis de publier sur l'or: mais apparemment qu'il sut assez sage, pour ne pas instruire entierement le Public de ses égaremens. On peut bien quelquesois s'amuser à cette Science; mais il est dangereux d'en faire une occupation; quiconque s'y livre est un homme perdu pour la Société. On en peut juger par Gabriel Penor, qui vivoit dans ce même tems, &: qui, à force d'esperer & de ne pas: réussir, a trouvé le moyen de mourir à l'Hôpital, aussi-bien que beaucoup d'autres de ses Confreres en . Chimie...

### X L I I İ.

Etat de la Science Hermétique au XVII. siècle.

Enfin nous arrivons au siécle de la folie : jusqu'ici elle s'étoit contentée de jetter de foibles racines; mais elle va maintenant étendre ses branches, & porter ses fruits, ou plûtôt la désolation sur toute la terre : l'on fera gloire en particulier d'être fou, & cependant on aura honte de le paroître. Il est vrai que c'est ici une de ces Sciences, où il y a du danger de s'en faire accroire. On verra, par le Philosophe dont je vais parler, que les Princes n'entendent pas raillerie sur la Science Hermétique. Comme les tresors, qui sont dans leurs Etats appartiennent à leur Domaine, ils se croyent en drost de saisir ceux, qui en possedent d'aussi extraordinaire, que ceHERMETIQUE, 323 lui de la transmutation des métaux. Malheur à ceux qui ont l'imprudence de se découvrir.

### LE COSMOPOLITE.

Le Cosmopolite ne l'a que trop éprouvé. Le vrai nom de cet Artiste célebre est un Paradoxe parmi les Amateurs. Cependant on croit qu'il s'appelloit, non pas Mi+ chel Sendivogius, comme l'ont crû quelqués uns; mais Alexandre Sethon, ou Sidon, Ecossois, d'autres disent Anglois; voici à peu près ce qu'on en sçait : Jacques Haussen (1) Pilote Hollandois, ayant fait naufrage dans la mer d'Allemagne, sur jetté sur la côte d'Ecosse; il y fur recueilli avec humanité par Alexandre Sethon, qui avoir une maison & quelques ter-

<sup>(1)</sup> Georg. Morhoff. Epistola ad Langelot-

724 PHILOSOPHIE res sur ce rivage; il sit du bien à Haussen, & le mit en état de regagner sa Patrie. Peu de tems après, c'est-à-dire, en 1602. Sethon cut envie de voyager, & passe en Hollande; il arrive à Enkusen, où Jacques Haussen le reçut avec autant d'amitié, que de reconnoissance. Les vrais Hollandois font très - susceptibles de ces deux vertus. Le Philosophe Ecosfois avoit envie, pour son malheur, de passer en Allemagne; mais avant que de s'y rendre, il voulut faire voir à Jacques Haussen une preuve de son sçavoir dans la Science Hermétique; il fit donc devant lui la transmutation d'un métail imparfait en or. Ce prodige frappa Haussen, qui ne s'empêcher d'en faire part au Médecin de cette Villei c'étoit Vanderlinden, ayeul de Jean-Antoine Vanderlinden, de qui nous avons la Bibliotheque des Ecrivains de

HERMETIQUE. Medecine. Georges Morhoffe avouë que lui-même a vû une portion de cet or entre les mains de Jean-Antoine Vanderlinden, petit-fils du Médecin d'Enkusen, qui avoit eu soin de marquer sur ce même or, que la transmutation s'en étoit faire le 13. Mars 1602. à quatre heures après midi. Sethon, au lieu de vivre tranquile dans sa Patrie, partit pour l'Allemagne : on croit cependant qu'il travailla à Basse; d'où il se rendit en Saxe, où luimême mit le comble à son malheur, par l'imprudence qu'il eut de faire la transmutation devant quelques personnes, qui ne manguerent pas de l'aller dénoncer au Duc de Saxe. Il n'en fallut pas dayantage pour porter ce Prince amateur, des richesses, comme le sont presque tous les Princes Allemands, & ceux même des aures Nations, à faire arrêter ce trésor vivant, il le sit mettre dans

326 PHILOSOPHIE une tour sous la garde de 402 hommes, qui se relevoient pour veiller sur lui. Ce sut en vain que l'Electeur employa la douceur pour tirer le secret du Philosophe, il y employa donc la rigueur & les tourmens, & même tous les supe plices imaginables, sans que Sethon ait jamais rien voulu déclater. Il y avoit alors à Dresde un Gentilhomme, c'étoit Michel Sendivogius, né en Moravie, mais demeurant ordinairement à Cracovie; il étoit curieux, & se méloit quelquesois de prariquer quelques opérations de la Science Hermétique; il eut envie de voit Sethon dans sa prison, & par ses amis auptès de l'Electeur, il en obtinula permission; après plusieurs entrevões; Sendivoge fit à Sethon la proposition de l'enlever de cette dure captivité. Ce dernier n'eut pas de peine à y consensir, il sit même des promesses considerables à son

HERMETIQUE. futur Liberateur; dès que la résolution en fut prise, Sendivoge part pour vendre une maison qu'il avoit à Cracovie, & revient en Saxe: il y fit grande chere avec ses amis; il regala même plus d'une fois les gardes de Sethon, & enfin le jour de l'exécution de son projet étant -pris, il les regala mieux qu'à l'ordinaire, & les enyvra tous; aussi-tôt il va prendre Sethon, qu'il mit dans un chariot de poste; ils furent cependant à la maison du Philosophe Ecossois, chercher avec sa semme la poudre qu'il y avoit laissée; ils ne tarderent point à sortir de la Ville & de l'Electorat de Saxe, & arriverent enfin à Cracovie. Là Sendivoge somma Sethon de sa parole; mais le Philosophe sit connoître à son ami, qu'il voyoit l'extrêmité, où il étoit réduit, pour n'avoir pas voulu déclarer son secret. Un corps à demi pourri, des nerfs retirés & des

membres entierement disloqués, devoient lui faire connoître à quel point il croyoit devoir garder le silence sur son opération. Cependant afin que Sendivoge n'eût point à lui reprocher l'ingratitude, vice capital des Anglois & des Ecossois, il lui sit present d'une once de sa poudre, ce qui étoit capable de l'enrichir. Sethon ne jouit pas long-tems de sa liberté, & mourut avant l'année 1604. Ainsi l'on voit que tant d'évenemens sinisfres arriverent à Sethon en moins de deux ans.

### MICHEL SENDIVOGIUS.

Sendivogius n'avoit point alors plus de 38. ans; il étoit dans l'âge d'ambitionner une grande fortune. Il chercha les moyens de faire une poudre pareille à celle qu'il avoit reçue du Philosophe, ou du moins à l'augmenter; mais

HERMETIQUE. n'ayant pû en venir à bout, il épousa la veuve de Sethon, s'imaginant qu'elle sçauroit peut-être le secret de son mari; il n'en put tirer aucunes lumieres, elle sui remit seulement le Livre des douze Chapitres, que le Philosophe avoit fait. Cependant comme si ce tre-for ne devoit jamais tarir, Sendivoge en abusa, soit en se divertissant avec excès, soit en prodiguant sa poudre; il en sit même l'épreuve à Pragues devant l'Empereur Rodolphe II. C'étoit beaucoup risquer, car quelque vertueux que soient les Princes, il ne faut pas toujours compter sur la probité de leurs Ministres, qui souvent ne demandent pas mieux que d'avoir en leur possession ces sources de trésors, moins pour le bien de l'Erat, ou celui de leur maître, que pour leur avantage particulier; mais Rodolphe eut assez de vertu pour gratifier Sendivoge du titre de son Conseiller, & sit mettre une Inscription gravée sur le marbre dans la chambre même, où s'étoit sait cette transmutation; elle marquoit en Latin: Que quelqu'un fasse donc ce qu'a fait le Polonois Sendivoge. Faciat hoc quispiam alius quod secit Sendivogius Polonus, & cette Inscription se voit encore aujourd'hui, à ce qu'on dit, dans le Château de Pragues.

Cette opération doit êtte de l'an 1604. puisqu'alors Sendivoge sit imprimer à Pragues le Traité du Cosmopolité. Il n'osa y mettre son nom, il eut trop de retenuë pour s'attribuer l'Ouvrage du Philosophe Ecossois; mais il y mit une Anagramme, dans laquelle on retrouve le nom de Michael Sendivogius (ce sut celle-ci: Divi Leschi Genus amo.) On accuse Sendivoge d'avoir alteré cet Ouvrage, en y inserant quelques endroits, qui ne sont pas du premier Auteur. Il

Hermetique. 331 fit même imprimer enfuite un Traité du Souffre, & Sendivogius s'y est servi de la même ruse, qu'il avoit employée dans l'impression des douze Chapitres du Cosmopolite; il a mis pour Anagramme, Angelus doce mihi jus, où l'on retrouve aussi le même nom de Michael Sendivogius; mais on convient que ce dernier Ouvrage est de Sendivoge, & non pas de Sethon, aussi-bien qu'un Traité du Sel des Philosophes, qui étoit resté entre les mains de la fille unique du Gentilhomme Moravien, mais qui n'a jamais été imprimé. Ceux que l'on publia en 1651. & en 1658. sont, l Nuisement, & le se precht : c'est ce que je le Catalogue, qui fai Volume c 10t Sendivogiu en 1672. en du Cosmopol les

332 PHILOSOPHIE a mises en Latin dans sa Bibliotheque Chimique; il y en a cinquante-cinq, & sont dattées de Bruxelles, les premieres des mois de Février & Mars 1646. mais c'est ce qui prouve leur fausseté. Le Cosmopolite, ou le Philoso-phe Ecossois, étoit mort avant 1604. & Sendivogius étoit à Cracovie en 1646. où il mourut la même année; ainsi l'on vit en cette occasion ce qui arrive presque toujours, què des fourbes, beaucoup plus hardis qu'ingenieux, ne font pas difficulté de mettre sous d'illustres noms les fruits de leur imagination; mais la fraude ne tarde guéres à être découverte.

D'ailleurs je ne crois pas devoir pousser plus soin l'Histoire de Sendivoge; mais pour en être instruit, je produis ici la Lettre de M. Desnoyers, Secretaire de la Princesse Marie de Gonzagues, Reine de Pologne. On y verra des cu-

HERMETIQUE. 333 riosités, que je ne serois que copier, & il vaut mieux en laisser la gloire à leur premier Auteur, dans lequel on voit un air original, & d'un homme curieux, & attentif sur les recherches qu'il a faites.

Mais j'ai crû que pour ne rien oublier, je devois y joindre aussi la Relation L'atine & Françoise, qui sut envoyée de Pologne en même-tems, que la Lettre de M. Desnoyers.

### XLIV.

## LETTRE\*

De M. Desnoyers, Secretaire de la Princesse Marie de Gonzague, Reine de Pologne, Epouse du Roi Uladistas.

De Varsovie le 12. Juin 1651.

# Monsieur,

Vous ayant promis à mon départ de Paris, de faire toutes les diligences possibles, pour recouvrer les Œuvres entieres du Composité ; en ai fait une telle perquisition, que j'ai apris qu'il n'avoit fait que le Livré des douze Traités, intitulé Cosmopolite. Vous verrez, par la suite de ca discours, que j'ai sçû beau-

<sup>(1)</sup> Comme cette Lettre n'étoit point en sa place dans le Tresor de Recherches & Ansiquités Gauloises & Françoises de Pierre Borel, in-4. Paris 1655. page 479. j'ai cru qu'elle se trouveroit ici beaucoup mieux placée.

HERMETIQUE. 325 soup de ses nouvelles, dont je vous fais

párt.

L'Auteur du Livre intitulé : Le Cofmopolite, étoit Anglois, lequel étant dans les Etats du Duc de Saxe, fit projection d'une poudre, qu'il avoit, sur des métaux, qu'il convertit en pur or. Un de ceux devant lesquels il avoit fait cette projection, le fut dire au Duc de Same, qui craignant qu'un tel homme ne, lui échappat, envoya austi-tôt des Gardes au logie, où il étoit logé avec sa femme, pour l'arrêter, & le lui amener. Etant en sa presence, il lui demanda s'il étoir celui, qui avoit changé ces métaux en or, il avoua que oin, ne le pouvant mier à cause des témoins qui les lui avoient vû transmuer. Il tâcha de s'exoufer & de prouver des défaites, que l'Electeur ne voulut point recevoir; & après d

maces, anix effect merai ai dre fon lique, f trapé pa fouffeir que de

grand moyen de faire la guerre à l'Eglise, & pour cela pria Dieu de lui donner assez de force pour conserver cette résolution. Ce Prince voyant qu'il n'en pouvoit rien tirer par douceur, le sit appliquer à la torture, à laquelle il tint bon, sans jamais vouloir seulement donner esperance de rien découvrir. Etant guéri, on la lui recommence, & cela, tant de sois, que son corps étant déchiré en plusieurs lieux, le seu même y ayant été appliqué, & ses membres disloqués par la torture, il ne dit jamais rien de ce que le Duc vouloit sçavoir. Michael Sendivogius, qu'un Auteur Polonois a mis dans le Catalogue de la Noblesse Polonoise par erreur, étant Morave, & né en Moravie, mais demeurant à Cracovie, se trouva en ce temslà, où cet Anglois étoit prisonnier; & comme il étoit très-curieux & sçavant dans la Chimie, il avoit une très-grande envie de voir cet homme; pour cela il prit habitude chez l'Electeur, & sit amitié avec beaucoup de ceux de sa Cour, ensuite par leur moyen il entra dans la prison, & vit le Cosmopolite; il lui parla de Chimie, à quoi l'autre répondit doucement; & comme Sendivogius

gius étoit très-désireux du principal secret, il sit si bien, que parmi plusieurs visites, qu'il lui sit, il put, sans être découvert, lui demander, qu'est-ce qu'il lui donneroit, s'il trouvoit le moyen de le tirer de là. Ce pauvre homme, qui languissoit dans ses playes, lui répondit, qu'il lui donneroit de quoi être content toute sa vie avec sa famille. Sendivogius ayant cette parole, prit peu après congé de ses amis, feignant quelques affaires, lesquelles achevées, il promettoit les venir revoir. Il vint à Cracovie, où il vendit une maison, qu'il y avoit, & ensuite s'en retourna en Saxe; où étant, il commença à faire bonne chere à ses amis, & par leur moyen aux Gardes du Cosmopolite; & un jour, qu'il les vit tous bien yvres, ayant un petit chariot à la mode du Pays, tout prêt, il fut prendre l'Anglois, qu'il mit dans le chariot, parce qu'étant à demi pourri, & ses nerfs tout retirés, il ne pouvoit quasi s'aider; il demanda à passer nécessairement au logis, où il avoit laissé sa femme, qu'il vouloit emmener; & l'ayant fait sortir, il lui dit où elle devoit aller prendre de la poudre, qu'il avoit cachée, & qu'elle y retrouva s Tom. I.

l'ayant prise, elle vint diligemment moss ter dans le chariot; ils sortirent, & cheminerent toute la nuit, & prirent leur foute par le chemin le plus court, pour sortir des Etats de l'Electeur. Ils vinrent, sans rencontre, en Pologne; & étant à Cracovie, Sendivogius somma le Cosmopolite de la promesse qu'il lui avoit saite, lequel, pour s'en acquitter, lui donna une once de sa poudre; Sendivogius lui en demanda le secret, à quoi l'Anglois répondit, en lui montrant la misere de son corps, que puisqu'il avoit bien souffert tous ces maux, pour ne le point déclarer, qu'il ne devoit pas trouver étrange s'il ne lui disoit point, & qu'il croiroit saire un grand peché de découvrir un tel secret, qu'il étudiat & le demandat à Dieu. C'est tout ce que Sendivogius en put tirer. Le Cosmopolite mourut bientôt après, disant, que si son mal eût été naturel & interne, que sa poudre l'en auroit guéri; mais que son corps, à demi pourri par la tor-ture, & ses nerfs revirés & coupés, ne pouvoient plus, par aucun moyen, se sétablir. A près sa mort, Sendivogius brut que peut-être la famme du Cosmopolite scauroit quelque chose du secret

HERMETIQUE. de son mari; & pour le tirer d'elle, il l'épousa; mais il trouva qu'elle étoit toutà-fait ignorante, & ne lui put donner autre chose, que le Livre intitulé: Les douze Traités, ou le Cosmopolite, avec le Dialogue du Mercure & de l'Achimista. Sendivogius l'interprétant à sa mode, il commença à travailler pour multiplier sa poudre, & pour cela sa matiere principale fut du Mercure commun; mais comme il ne travailloit pas sur une matiere propre, il ne fit rien. Il tenta encore par d'autres voyes, cette multiplication, mais toujours inutilement; il fit ensuite un voyage à Pragues, où étoit l'Emperreur Rodolfe, devant lequel il fit la transmutation, ou plutôt il la fit faire à l'Empereur même, lui domant pour cela de la poudre, en mémoire de quoi l'Empereur fit enchâsser dans la muraille de la chambre, où cette opération le fit, une table de marbre, où il sit graver ces mots: Faciat boc quispiam alius quod fer cit Sendivogius Polonus, & cette table de marbre s'y voit encore aujourd'huis Ayant fait cette épreuve devant l'Emps. reur, à qui apparemment il dit la v& rité de la chose, & revenant par la Moravie, un Comte du Pays, qui l'avoir

vû, l'arrêta, & le fit prisonnier pour en avoir le secret, croyant qu'il l'eût. L'éclat de ce qui s'étoit passé devant l'Empereur, l'avoit mis en une haute réputation, outre qu'il étoit fort sçavant. Sendivogius étant ainsi pris & arrêté, craignant, avec raison d'être traité comme Pavoit été l'Anglois en Saxe, il trouva moyen d'avoir une lime, de laquelle il lima un barreau de la fenêtre; & s'étant fait une corde de ses habits, il se sauva tout nud, après quoi il sit citer ce Comte devant l'Empereur, où il fut condamné en de grands dépens, & à don. ner un Village à Sendivogius, qu'une sienne fille a eu depuis en mariage. Lui étant de retour en Pologne, assura le Grand Maréchal du Royaume, nommé Wolski, que s'il avoit eu les moyens de travailler, il auroit fait de semblable poudre. Monsieur Wolski, qui étoit un grand Souffleur, le crut; mais pour dire de quelle façon Sendivogius étoit devenu pauvre, il faut reprendre son Histoire d'un peu plus haut, & vous faire sçawoir, que tant que sa poudre dura, il sit bonne chere, étant un peu débauché de son naturel. Il en perdit une partie en la voulant multiplier, & en usa une

HERMETIQUE. autre à faire des transmutations. Un Juif qui portoit vendre ce qu'il faisoit, est encore vivant à Cracovie. Enfin voyant qu'il n'avoit plus guéres de cette pou-dre, il s'avisa de tirer de l'esprit-de-vin, qu'il rectifia, & mit le reste de sa poudre dedans, & fit le Médecin, faisant honte à tous les autres, par les cures merveilleuses qu'il faisoit, & c'est dans cette même liqueur, qu'ayant fait rou-gir la Médaille que j'ai, il la transmua, qui est une risdale de Rodolphe, & cela, il le fit devant Sigismond III. (1) lequel encore ledit Sendivogius guérit d'un très-fâcheux accident avec le même. Elixir; ainsi Sendivogius usa toute sa poudre & sa liqueur, & pour cela il disoit au Maréchal Wolski, qu'il n'avoit pas le moyen de travailler, bien qu'il sçût le secret. Wolski, sur cette assurance, lui donna six mille francs pour travailler, il les dépensa, & ne fit rien. Le Grand Maréchal, qui se vit attrapé de six mille francs, dit à Sendivogius, qu'il étoit un affronteur, & qu'il pou-

<sup>(1)</sup> Sigismond III. Roi de Pologne, commença son Regne l'an 1587. & le finit l'an 1632,

PHILOSOPHIE voit, s'il vouloit, le faire pendre; mais qu'il lui pardonnoit, à la charge, qu'il chercheroit les moyens de lui rendre son argent; mais comme cet homme avoit beaucoup de renom, étant sçavant, il fut appellé de M. Mniszok, Palatin de Sandomire, qui lui donna aussi six mille francs pour travailler; de ces six mille francs il en donna trois mille au Maréchal, & travailla des trois autres, mais toujours inutilement. Enfin n'ayant plus rien, il se mit Charlatan; il faisoit souder bien proprement une piece d'or avec une d'argent, qu'il faisoit ensuite marquer à la Monnoye, & puis il la blanchissoit toute de Mercure; & seignant d'avoir encore son Elixir, il faisoit rougir cette piece au feu, où le Mercure s'en alloit, & trempant toute rouge la partie, qui étoit d'or, il faisoit croire qu'il L'avoit transmuée; par-là il se conservoit toujours quelque sorte de crédit auprés des ignorans, ausquels il vendoit la piece plus qu'elle ne lui coutoit; les clairsvoyans s'appercevoient aisément, qu'il n'avoit pas le secret qu'il vouloit faire croire.

Après donc avoir travaillé inutilement sur les Mémoires de l'Anglois; il voulut en donner le Livre au Public, pour voir si quelqu'un en découvriroit plus que lui, qui le lui pût communiquer; & pour cela il sit une sourbe, qui sur, asin qu'on le crût de lui, d'y mettre & entremêler des paroles, qui l'ensissent croire l'Auteur; asin que si quelqu'un, plus heureux que lui par cette lecture, apprenoit le secret, il ne seignit point de le lui communiquer. Mais il n'eut pas assez d'effronterie pour y mettre son nom ouvertement; il ne le mit qu'en anagramme, où il dit: Autore me qui, Divi Leschi Genus.

Que l'Anglois n'ait composé que le Livre des douze Traités, voici d'où je le conclus, & d'où je conjecture encore, que celui qui a fait le Traité du sous-fre, qui faussement s'attribuë l'autre, n'est point le Cosmopolite; & asin que l'on trouve plus facilement la vérité de ce que j'en rapporte, qu'on l'examine: Le Traité des douze Chapitres, dans l'impression de Theodore le Maire à la Haye de 1639, dont je cotterai les seuillets: Dans la Présace des douze Traités, il dit que tout son Livre est tiré de l'expérience manuelle qu'il a saite de

l'Oeuvre, il repete dans les feuillets 242 31. & 32. qu'il a fait le même Oeuvre, donc on ne peut point douter que cet homme n'ait fait la pierre des Philosophes. Voyez dans le Traité du Souffre de la même impression, seuille 45. l'Auteur de ce dernier Traité y dit, qu'il n'a point fait l'Oeuvre, mais qu'elle lui a été donnée d'un intime ami; donc cet Auteur n'est pas celui, qui dans les douze Traités, dit en quatre endroits, qu'il a fait l'Oeuvre. Dans le même Traité du Souffre, feuillet 48. l'Auteur témoigne croire, que le Mercure vulgaire est la vraie matiere des métaux, quand il rapporte l'Histoire d'Albert le Grand; ce qui est résuté par tout le Livre des douze Traités, qui prouve assez, à ceux qui l'entendront bien, que le Mercure vulgaire n'est point la vraie matiere. De plus il dit, que si on a trouvé de l'or entre les dents d'un mort, c'est que durant sa vie il avoit usé de Mercure, ou par la bouche, ou en friction. On voit assez, qu'il veut dire, qu'il avoit été traité de la verole. Si ç'a été sa pensée, il s'est encore trompé, puisqu'en ce tems-là cette maladie étoit inconnuë en Europe, & par conséquent le

HERMETIQUE. 345 remede. (1) De ces contradictions, je conclus que l'Auteur du Traité du souffre est un fourbe, qui s'attribue faussement celui du Cosmopolite; & je n'ai point de peine à croire que ce ne soit Sendivogius, qui a composé ce dernier Traité, puisqu'il a bien eu l'effronterie de mettre une Anagramme au commencement de l'autre, pour s'en faire croire l'Auteur. Ce que vous remarquerez encore dans le Livre des douze Traités : feuillet 42. au Lecteur, ou il dit qu'il ne faut point s'enquerir où est l'Auteur de ce petit Traité, qui a fait la pierre des Philosophes, & qu'entre cet Auteur

cette maladie étoit connue en Europe dès la tems de la découverte des Indes Occidenta-les; ainsi vers l'an 1492, ou 1495, & que les François en firent l'acquisition au Royaume de Naples, & que de France elle a glissé en d'autres pays, sur-tout en Allemagne. C'est pourquoi on l'a souvent appellé en France le mal de Naples, au lieu que les Allemands & d'autres Nations l'appellent Françoeze, ou le mal François, & l'on sçait que François I. Roi de François, en est mort en 1547. Ainsi elle étoit connue en France, plus de 100, ans avant la datte de la Lettre de M. Desnoyers.

& lui il y a une mutuelle bienveillance. Is veut encore que l'on croye qu'il lui æ expliqué les trois principes, & promet de les donner au Public. Sendivogius ne dit ceci, que pour attirer ceux qui au-roient le secret, à ne se point cacher de lui, comme j'ai dit ci-dessus. Il peut être que le Cosmopolite lui ait déclaré beaucoup du secret de la Chimie; mais jamais il ne lui a voulu dire le premier agent; & si on considere bien le Traité du Souffre, on verra aisément qu'il n'est. pas de la force de l'autre, ni que son Auteur n'est pas le personnage qu'on Sest imaginé jusqu'à cette heure. Voyez le Cosmopolite, fol. 2. 6. 7. où il dit: Qu'il ne peut rien demeurer au centre de La terre. C'est pourquoi l'Archeis mêle-& jette incessamment dehors ce que les élemens y jettent, qui sont les semences de toutes choses; ce que confirme l'Auteur du Traité du Souffre, fol. 6. quand il dit : Que le feu de gehenne est: au centre de la terre, où l'Archeus le gonverne; ce qu'il repete, fol. 7. quand il dit: Que le feu centrique échauffe l'eau; ee qu'il a dit, fol. 3. du feu de Gehenne, & autre part, & cependant il se contredit presque. Quant au folio 7. il dit 2

Due le Pole Arctique a une vertu magnesique, qu'il attire les eaux, qui passant par l'esseu du Monde, ressortent par le Pole Antarctique. Il est constant que cet essieu passe par le centre; c'est-à-dire, son lieu; car il n'y en a point de réel. & ce gros torrent d'eau, passant par le centre du Monde & par l'Archée, doit apparemment éteindre ce feu centrique, & entraîner, par la violence de son courant, toutes les semences que les Elemens y jettent. Ce qui est contraire, nonseulement au Cosmopolite, mais encore à Sendivogius, qui n'étoit pas si habile que lui, quoiqu'il sût fort sçavant; car il est Auteur du Traité du Soussire. Que si quelqu'un m'objectoit qu'il n'y a point d'apparence, qu'un Anglois eût cité la Pologne dans son Livre, comme lorsqu'au Chapitre 10. fol. 22. il donne l'exemple des Orangers, qui n'y viennent; pas si bien qu'en Italie; je répondrai que, cela y a été ajoûté par Sendivogius, & seulement dans les secondes impressions ; car dans la premiere, qui se sit à Cracovie (1) en 1604. cela n'y étoit pas,

<sup>(1)</sup> Je n'ai pas oui parler de l'Edition de Cra-

non plus que le reste des lieux, qui parlent des Salines du Royaume, ce qui est une addition de Sendivogius; & ce qui est au sol. 34. qu'il n'avoit pas envie de publier ce Livre, comme encorè au 37. s'il n'étoit de la condition qu'il est, &c. Ce sont choses ajoûtées, asinqu'on ne se cachât point de lui. Il y auroit encore beaucoup d'autres preuves, que je pourrois aisément tirer de ces deux Traités, pour prouver qu'ils sont de deux disserens Auteurs, & que le dernier est de Sendivogius, qui s'attribue l'autre saussement.

Sendivogius est mort l'année que noussommes arrivés en Pologne; c'est (1).

& d'une autre de Francfort, toutes deux de la même année.

<sup>(1)</sup> C'est donc à tort qu'HARPRECHT, dans son Livre de Lucerna Salis Philosophorum, marque en étourdi que Michel Sendivogius est mort le 5. Juillet 1651. & c'est encore à tort qu'il l'appelle J. J. D. J. c'est-à-dire: Jean-Joachim d'Estinguel d'Ingrosont. Ce ne sont point là des preuves d'un homme exact en Histoire M. Desnoyers, qui a fait des recherches sur le lieu même, est beaucoup plus croyable. Je sçais bien que les 55. Lettres, rapportées au Tome 2. pag. 493. de la Bibliotheque de Manget, marquent

HERMETIQUE. 349 dire en 1646, fort pauvre & fort incommodé, & dans une grande vieillesse (1): Je suis,

ces quatre Lettres, avec le nom de Cosmopolisa; mais c'est encore ce qui en prouve la supposizion; & quand on les examine, on sent que c'est un homme qui cherche, & qui n'est ni cerzain, ni assuré sur les Principes.

(1) La vie de Sendivoge, que nous allons donner, marque qu'il est mort à l'âge de 80. ans.. C'est pourquoi en 1604, je lui ai donné

38. ans.

### MONSIEUR,

Votre très-humble & très-obéissant servi-

DESNOYERS.

#### XLV.

Vita \* Sendivogii, Poloni Nobilis Baronis, breviter descripta à quodam Germano, olim ejus Orato-re, Patrono, seu Causidico.

#### L

Sendivogius Natione Polonus, fuit Baro, cujus pradium Gravarna, in confinibus Polonia & Silesia situm, paucis milliaribus distat ab Vratislavia Silesia Metropoli. Habuit & alio in loco plumbi fodinas, qua annuos reditus ejus augebant si siunt illa in Territorio Gracovia, Polonia superioris Metropoli.

#### II.

Quod ad vitam ejus, si cujus Relationi fides adhibenda est, id possum dicere quòd superioribus annis atatis sua ab Imperatore Rudolpho II. peregrinationi versus

<sup>(\*)</sup> Vie de Sendivogius, tirée de la Relation verbale de Jean Bodowski, son Maître d'Hôtel. Cette Vie, est aussi-bien, que la Lettre précedente, tirée du Treser des Anviquités Gau-

## HERMETIQUE.

357

#### XLV.

Vie de Sendivogius, Baron Polonois, décrite par un Allemand, qui autrefois avoit été son Avoeat.

#### T.

Setoit un Baron, dont la maison est à Gravarne, sur les frontieres de la Pologne & de la Silesie, à quelques lieues de Breslau, Capitale de la Silesie. Son revenu étoit augmenté par des mines de plomb, situées dans le Territoire de Cracovie, Capitale de la Haute-Pologne.

#### II.

Quant à sa Vie, s'il faut ajoûter soi à la Relation qu'on en a saite, je puis dire qu'il sut destiné, dès ses premieres années, au Voyage d'Orient par l'Em-

Lises & Françoises de Pierre Boret, in-4. page 474. & 581. Comme elles sont l'une & l'autre assez curieuses, elles trouvent ici mieux seur place, que dans le Dictionnaire de Borst.

## 352 Philosophie

Orientem destinatus suerit, eoque missis cum transiret Graciam, incidit in familiaritatem Patriarcha Gracorum, quem ubi Philosophi Adepti signa in illo deprebenderet, multa veneratione, amore & obsequio prosecutus est; tandemque sibi propitium reddidit, ut Philosophia adipiscenda remedia ulterius ipsum non celaret, & consequenter veram artem Lapidis Philosophorum consiciendi doceret.

#### III.

Quo adepto reversus est ad Imperatorem, eumque fructuum peregrinationis sua participem reddidit. Post uterque suo quisque loco, rem elaboravit, & ex voto omnia successerunt. Multo in amore & observatione habuit hunc Philosophum Rudolphus, eumque fecit Consiliarium suum, vixitque cum illo, non ut Imperator, sed ut amizcus familiaris.

#### IV.

Verum Sendivogius cum nollet astricatus esse ad Aulam, pro libertate sua, sed dem sigere maluit Gravarne, ditionis sua proprie, ubi vixit laute semper & splendide, instar Principis usque ad moratem.

HERMETIQUE. 353
pereur Rodolphe II. où étant envoyé;
comme il passoit par la Grece, il devint
ami d'un Patriarche Grec, qui ayant remarqué en sui les signes d'un Adepte, il
eut beaucoup de vénération, d'affection
& de déserence pour lui: & ensin Sendivoge gagna son amitié au point, qu'il
ne sui cacha pas le moyen de venir à
bout de la Philosophie Hermétique, &
lui enseigna ensuite la vraie maniere de
faire la pierre des Philosophes.

#### III.

Après cette découverte, il retourna vers l'Empereur, auquel il fit part du fruit de son voyage. Chacun ensuite travailla de son côté, & tout réussit selons leur désir. Rodolphe eut donc beaucoup d'affection pour ce Philosophe, & le sit son Conseiller; il vêcut avec lui, non pas comme feroit un Empereur, mais comme il auroit sait avec un ami.

#### IV.

Sendivogius, qui aimoit sa liberté; refusa de s'attacher à la Cour; il présera le séjour de Gravarne, où il vivoit sur son propre bien, d'une maniere honorable, & même en Prince; ce qu'il continua jusqu'à sa mort.

V.

Tincturam Philosophorum asservavit in pyxido aurea, sub specie pulveris rubei, qua reducta suit proportione unius grani ad quingentos ducatos, seu mille Imperiales, quos vocant Reichstaler, & su plurimum projectionem secit super Mercurium. Pyxidem pradictam ut plurimum non ipse quidem portabat in itineribus, verum ipsius Oeconomus eam gestabat in collo ex catenà aurea, sub veste.

#### VJ.

Et reliquum quod habebat ex isto pulvere, concluserat in loco quodam secreto scabelli pedum, quo uti solebat in rheda sua, ut cum vile esset & abjectum, in objectis itinerum periculis non astimaretur; seipsum quoque, urgente occasione, servum quandoque simulabat, & vice sui alium quendam domesticorum suorum Dominum: eò quòd ob nimiam sese ostentandi liberalitatem, coram personis sortè indiferentibus projectiones sapins modò hoc, modò alibi fecisset in Germania, nam Poloniam non amavit & idiomate semper Germanico usus est.

355,

Il gardoit sa teinture Philosophique dans une boëte d'or, en sorme d'une poudre rouge, d'un grain de laquelle il sit cinq cens ducats, ou mille richeda-les, & presque toujours il faisoit sa projection sur du vis-argent; le plus souvent ce n'étoit pas lui qui portoit cette boëte dans les voyages; mais il la remettoit à son Maître d'Hôtel, qui la pendoit au col sous ses habits, avec une chaîne d'or.

VI.

Mais la plus grande partie de cette poudre étoit cachée en un lieu secret du marche-pied, dont il se servoit dans son chariot. Il croyoit que l'endroit, étant peu consideré, ceux qui lui vouloient du mal, n'y feroient pas attention; quelquefois même, quand il le croyoit nécessaire, il s'habilloit en valet, & mettoit à sa place quelqu'un de ses domestiques, parce qu'il avoit souvent la vanité de faire plus de liberalité qu'il ne devoit, & hazardoit de faire sa projection devant des personnes inconnues, cequi lui arriva en divers lieux de l'Allemagne, dont il préferoit la Langue & le: Léjour à celui de la Pologne.

Et hoc ipso se variis periculis expo> suisset, ut cum aliquando coram Principe quodam Germano, ad summam ejus inf tantiam, & silentii juramentum, flexis genibus prastitum, projectionem faceret super Mercurium, accidit; ut post discessum Sendivogii, dictus Princeps, pra nimio gaudio ejus, quod viderat, jurati silenții oblitus , cuidam suo Mullenfels, qui laboribus Chymicis, penes ipsum vacabat, omnia narraret, seque ab ipso per-Suaderi pateretur, ut dictum Mullenfels duodecim equitibus stiparet, ad persequendum Sendivogium, & ab illo seu persuasone seu vi illatam extorquendum tinctura visa Secretum, quod quidem non adeò sinistre successit.

#### VIIL

Nam abi Sendivogium attigisset in diversorio quodam pagi cujusdam circa prandium, rem tentabat primum suaviter, post seriò & extorsoriè, tandemque Philosophum ad columnam quemdam domus istius alligatum, vestibus exuebat, ut nibil relinqueretur intactum. Invenit tandem quoddam Manuscriptum de Lapa

Par-là il s'exposoit à plusieurs dangers; de sorte que faisant un jour la projection sur de l'argent vis devant un Prince Allemand, qui l'en avoit pressé instament, avec serment de garder le silence, serment même qu'il lui sit à genoux. Il arriva, qu'après le départ de Sendivogius, ce Prince, par un excès de joie de ce qu'il avoit vû, oubliant le serment qu'il avoit fait, raconta toute l'Histoire à un certain Mullensels, qui travailloit chez lui en Chimie, & se laissa persuader de l'envoyer avec douze hommes à cheval, asin de poursuivre Sendivogius, & obtenir de lui, par persuasion, ou par force, le secret de la teinture qu'il lui avoit montrée; ce qui lui réussit en partie,

VIII.

Car ayant atteint Sendivogius en une Hôtellerie, vers l'heure du dîner, il essaya premierement de sui faire dire par douceur, après quoi il employa la violence; & ensin il attacha ce Philosophe à un pilier de la maison, & l'ayant dépouille de ses habits, usoit de toutes sortes de tourmens pour le faire parler, Ensin il trouva un Manuscrit de la Pier.

Philosophorum, & ipsam quoque tincturam, aurea pyxide contentam, quam Sendivogio eripuit, cum multis aliis preciosis, qua secum habebat, inter qua fuit imago Rudolphi II. cum caténa aurea, quam Sendivogius usitate gestabat ex collo, & pileus cum spira adamantina centum mille Imperialium seu Reichstaler.

#### IX.

Sendivogius ita spoliatus properavitad Imperatorem, eique maliciam facti exponit, qui statim per expressum à Principe requirebat; ut Mullenfels ad Imperatorem mitteretur captivus. Princeps verò cum non posset, quod inevitabile erat, declinare, quasi praveniebat Imperatoris mandatum exécutione Mullenfelsii, quem veste fosiis auri undique deaurata indutum tribus patibulis inviceme erectis, in superiori pendi justit, imagine Imperatoris cum catenà, & pileò cum spirà adamantinà reddidit illì, quem Imperator miserat; quod ad tincturam, dixit, se nibil vidisse.

HERMETIQUE. 359
re des Philosophes, & même sa teinture, qui étoit dans une boëte d'or, qu'il
ôta à Sendivogius, avec beaucoup d'autres choses précieuses, qu'il avoit sur
sui, parmi lesquelles étoit la Médaille
de Rodolphe II. avec sa chaîne d'or;
que Sendivogius avoit acccoutumé de
porter au col, & son chapeau avec un
cordon de diamants, qui valoit cent mille richedales.

#### IX.

Sendivogius, ainsi dépouillé, se rendit promptement vers l'Empereur, & lui raconta le mauvais traitement que ce Prince lui avoit fait faire. Incontinent l'Empereur ordonna à ce Prince, par un Exprès, de lui envoyer prisonnier Mul-Ienfels, & le Prince ne pouvant éviter de le faire, prévint en quelque sorte le commandement de l'Empereur, par l'exécution de Mullenfels, qu'il sit pendre au plus haut de trois gibets dressés à cet effet; l'ayant fait vêur d'un habit couvert de seuilles d'or, & rendit la Médaille de l'Empereur avec sa chaîne, aussibien que le chapeau & le cordon de diamants, à celui que l'Empereur avoit envoyé; mais quant à la teinture, il dit qu'il n'en avoit point vû. Ainsi il appaisa L'Empereur, de peur qu'il ne s'en prît à lui,

Ita Imperatorem placabat, ne in ipsam quoque personam Principis animam verteretur. Sed & alia ejusmodi pericula possem recensere, quibus Sendivogius implicatus fuit & elapsus, nist unicum hoc exempli loco sufficeret. Quandoque ubi nimis divulgasset projectionibus suis, se Philosophum esse, pro ratione circumstan. tiarum simulavit, se pauperrimum esse, quandoque lecto decubuit, ut Podagricus, tanquam ipse afflictus morbo, quem curare nesciret, quandoque & falsum argentum feeit, vendidit que Judais in Polonia, & alibi, atque ita vario stratagemate elusit opinionem estimantium, eum Lapidem Philosophorum habere, ut potius audiret deceptor & falsarius, quam Philosophus & Alchymista.

At non tantum Alchymista suit, verum & magus suisse videtur, cum viderim & legerim Litteras qua ad ipsum scripta suerant, gratiarum actione repletissma super casu, quo magicè curaverat bominem, qui morbo plane incognito veratus, per intervalla paroxismis quasi epilepticis percutiebatur, & in istis angustis constitutus evomebat, diversis viaibus omnis generis monetas veteres, alias Je

X.

Je pourrois rapporter plusieurs dangers semblables, que Sendivogius a encourus & évités. Si celui-ci ne suffisoit
pour servir d'exemple, quelquesois à
cause qu'il s'étoit trop fait connoître
par ses projections: il feignit donc d'être fort pauvre, selon les occurrences;
& souvent il se mettoit au lit comme
gouteux, ou attaqué d'une maladie,
qu'il ne sçavoit guérir, & quelquesois
il faisoit de faux argent, qu'il vendoit
aux Juiss de Pologne; & ensin, par diverses ruses, il ôta l'opinion qu'on avoit
qu'il eût la Pierre des Philosophes, de sorte qu'il passoit plûtôt pour un trompeur,
que pour un Philosophe Chimique.

Non-seulement il sut Chimiste, mais il semble qu'il ait aussi été Magicien, puisque j'ai vû & lû des Lettres, qu'on lui avoit écrites pleines de remerciemens sur ce qu'il avoit guéri un homme par la magie, lequel étant tourmenté d'une maladie tout-à-sait inconnué, & attaqué par intervales de symptômes épileptiques, & qui dans cet état vomissoit diverses especes de vieilles monnoyes, & beaucoup d'autres choses Tom. I.

cue res plane alienas, ut mox frustum alicujus clavis, mox clavi, sustis serrei, angula equi, & catera. Hic cum vel centum milliaribus à Sendivogio abesset, visum est, ut scripto requiritur consilium ejus super prasenti necessitate. Respondit, ut res quas evonuisset agrotus, ad se mitterentur, quo facto, pauco post tempore ager convaluit.

#### XII.

At quoque non pretereundum censeo, quòd aliquando venerunt ad ipsum viri duo, senior & junior, eo tempore, cum in arce sua Gravarne domi esset, & illi presentarunt Litteras, duodecim diversis sigillis munitas, inscriptione directa ad Sendivogium. Hic se Sendivogium illum ese negabat, nec Literas acceptare volebat. Tandem multis persuasionibus victus legit, quòd ibi scriptum erat, ubi cim percepisset à se requiri, ut in fraternita. tem quandam Rosea crucis se intromitteret cum reliquis istius societatis, intellexissetque ex discursu istarum Litterarum ulteriori, eos, qui ad ipsum scripsissent loqui de Lapide quodam Philosophorum, simulavit, se nihil eorum qua scriberentur, captu suo assegui: verumtamen Legati istius societatis, tandem obtinuerunt, ut in discursion HERMETIQUE. 363 Etranges, comme tantôt quelque morceau de clef, tantôt des clouds & de la tringle de fer, & des cornes de cheval. Or étant éloigné de cent mille de Sendivogius, on trouva bon de lui demander son conseil par écrit touchant cette maladie; il répondit qu'on lui envoyât les choses que le malade avoit jettées, ce qui ayant été fait, le malade guérit peu de tems après.

XII.

Mais je crois qu'il ne faut point pasfer sous silence, qu'un jour deux hom-mes le vinrent trouver, l'un vieux, & l'autre jeune, lorsqu'il étoit à son Châ-teau de Gravarne, & lui presenterent des Lettres cachetées de douze sceaux differens, adressant à Sendivogius; il disoit qu'il n'étoit pas Sendivogius, & ne vouloit pas recevoir leurs Lettres. Enfin vaincu par leurs persuasions, il lut ce qui étoit écrit; & ayant vû qu'on requeroit de lui, qu'il se mît de la fraternité de la Rose-Croix, & comprenant que ceux qui lui écrivoient, parloient de certaines pierres des Philosophes, il sit semblant de ne comprendre rien de ce qu'on lui écrivoit; mais les Députés de cette Societé obtinrent enPhilosophicum cum illis descenderet, que satisfacti discesserunt, quanquam Sendizogio in Societatem Rosea Crucis non consentiente.

XIII.

Editus fuit postea in lucem publicam Liber quidam, idiomate Germanico, dicsus Rodostauroticum, quo compellant Sendivogium ut fratrem, suppresso tamen nomine, multisque elogiis ipsum in Cælum usque evehunt. Porro unicam ex matrimonio habuit siliam, que cum nupsisset Capitaneo militi contra justum patris, non multà post modum affectione ab ipso prosecuta, non amplius obtinuit pro sua hereditate, quam viginti quatuor mille Imperiales, quos ipsi debebat Imperator, issque exigendis moribundus .Curatorem prafecit Comitem Schlick, Bobemum, scripsit & absolvit Tractatum illum tertii Principii rerum de Sale, eumque legendum dedit sue Oeconomo, viro, cui considebat omnia, ob candorem &: sinceritatem, cujus nomine quoque jam Prafationem fecerat, eique mandaverat, ut post mortem ejus ederet Tractatum dictum, quonian noluit, ut eo vivente imprimerétur, ob nimium, quam ibi exercuisset Philosophandi liberalitatem, ne eo ipso inimicis suis

## HERMETIQUE. 365 fin qu'il conferât avec eux de la Philofophie, duquel étant satisfait, ils prirent congé de lui, quoique Sendivogius n'eût pas voulu être de leur Societé,

XIII.

On imprima ensuite un Livre en Allemand, intitulé Rhodostauroticum, dans lequel ils qualifient Sendivogius du nom. de frere; & cachant son nom, ils ne laissent pas de le louer extraordinairement. Il eut une fille unique de son mariage, laquelle s'étant mariée à un Capitaine, contre la volonté de son pere, il ne l'aima pas beaucoup dans la suite, de sorte qu'elle n'eut pour sa dot que vingtquatre mille richedales, que l'Empereur 1ni devoit, & lui laissa pour Curateur, en mourant, le Comte Schlick, Boëmien, qui eut soin de les retirer. Il écrivit & paracheva son Traité du troisiéme Principe des choses, à sçavoir, du sel, & le sit lire à son Maître d'Hôtel, homme à qui il confioit toutes choses, à cause de sa sidélité, sous le nom même duquel il avoit déja fait sa Préface, & lui avoit ordonné, qu'il le fît imprimer après sa mort, parce qu'il ne voulut pas qu'il parût pendant sa vie, sur ce qu'il s'y déclaroit trop; & pour ne pas don366. PHILOSOPHIE daret ampliorem occasionem, in ipsum inquirendi.

## XIV.

Verim contigit infortunate, ut dictus Oeconomus tempore mortis Sendivogii effet Hamburgi, ideò filia sua recommendavit Tractatum de Sale, suo signaculo clausum & sigillatum, accepto juramento ne alicui mortalium alio, quam suo Oeconomo illum de manu in manum tradevet, qui cum in itinere redeundi esset, obiit in Prusta. Mortuus est autem Sendivogius Gravarna in Silesia, ibique sepultus, atatis sua LXXX. anno millesimo sexcentesimo-trigesimo-sexto. Trium Imperatorum Consiliarius, Rudolphi, Matthia & Ferdinandi.

### XV.

Habeo hac, qua scripsi, ex Joanne Budowski, dicto Sendivogii Oeconomo, amico mibi familiari, qui cum suo Domino vixit multis annis, itinera fecit per Germaniam, gestavitque tincturam multoties in collo suo, in pixide aurea, ex catenà, ut superius innui, quin & ipse quinquies projectionem fecit jubente & prasente Sendivogio.

HERMETIQUE. 367 ner à ses ennemis quelque occasion de le rechercher davantage.

### XIV.

Mais il arriva malheureusement que ce Maître d'Hôtel étoit à Hambourg, au tems de la mort de Sendivogius. C'est pourquoi il recommanda à sa fille son Livre du Sel, cacheté de son sceau, & lui sit jurer qu'elle ne le bailleroit à personne, qu'à son Maître d'Hôtel, lequel étant en chemin pour revenir, mourut en Prusse. Or Sendivogius mourut à Gravarne en Silesie, où il sut enterré à l'âge de quatre-vingt ans, en l'an 1636. (1) ayant été Conseiller de trois (1911 faux Empereurs; à sçavoir, de Rodolphe, lite 46. Voy a de Matthias, de Ferdinand.

#### XV.

Je tiens ces Mémoires de Jean Budowski, Maître d'Hôtel de Sendivogius, mon intime ami, qui a vêcu plufieurs années avec son Maître; il avoit
voyagé avec lui en l'Allemagne, & porté souvent la teinture à son col dans une
boëte d'or, avec une chaîne de même
métal, comme j'ai dit ci-devant, &
même il avoit fait par cinq fois de ses
propres mains, la projection par le commandement, & en la présence de Sendivogius.

Q iiij

Qu'il me soit permis de faire quelques réslexions sur ces deux pieces, qui paroissent opposées; elles le sont, à la vérité, en trois

points.

Le premier, en ce que la Relation Latine ne parle point du Philosophe Ecossois, & attribue à Sendivogius ce qui ne convient qu'à Sethon; mais cela vient sans doute de la vanité de Sendivoge, qui n'aura point découvert à son domestique la source de ses premieres richesses, & qui se sera attribué ce qu'il devoit aux travaux d'un autre. Le monde est rempli de ces sortes de plagiaires.

Le second point, en ce qu'elle fait Sendivoge Polonois de Nation, sans doute parce qu'il demeuroit ordinairement en ce Royau-

me.

Le troisième point, en ce que la Relation Latine fait Sendivogius assez aisé pour avoir un Maître

d'Hôtel; mais qui sçaura l'usage de l'Allemagne & du Nord, ne fera pas difficulté de reconnoître en cela le caractère de ces peuples, qui ayant à peine de quoi vivre, ne laissent pas de se charger de beaucoup de domestiques inutiles; c'est un air de vanité ou de grandeur, qu'on prend aisément dans les Pays du Nord. Les peuples du milieu, ou du Midi de l'Europe, sont un peu plus modérés.

## XLVI.

Des Freres de la Rose-Croix.

On vient de voir, par la Relation de Bodowski, que l'on s'avisa d'envoyer à Sendivogius des Lettres d'association aux Freres de la Rose-Croix; & ce sut en esset le tems, où l'on ouir parler de cette sorte de Confraternité.

Ces freres, supposé même qu'il

370 PHILOSOPHIE

y en ait eu, furent une espece de Fanatiques, & l'on prétend qu'ils formerent une Société, dont le nom a fait beaucoup de bruit en Allemagne au commencement du dix-septiéme siécle. Il est étonnant de voir le nombre d'écrits, qui ont été publiés à leur sujet, depuis 1613. jusques en 1630. On assure qu'ils se juroient une inviolable fidélité & un secret impénétrable. Mais quel étoit donc l'objet de ce mysterieux secret? Cela rouloit sur quelques bagatelles; telle étoit la science de la transmutation des méraux; l'art de se conserver la vie pendant plusieurs siècles; connoître tout ce qui se passe dans les Pays les plus éloignés; avoir par la Cabale & la Science des nombres la connoissance des choses les plus cachées.

Ils poussoient encore plus loin le Système de leurs chimeres; ils s'imaginoient eque les méditations HERMETIQUE. 371

de leurs premiers Fondateurs (1)

furpassoient de beaucoup tout ce

qui a jamais été connu depuis la

Création du Monde, sans en ex
cepter même ce qui nous est ve
nu par la révélation Divine.

» Qu'ils sont destinés pour ac-» complir le rétablissement géné-» néral de l'Univers, avant que la

» fin du Monde arrive.

» Qu'ils possedent au suprême

» degré la sagesse & la piété.

» Qu'ils sont possesseurs de tou» tes les graces de la nature, qu'ils
» peuvent distribuer au reste des

<sup>(1)</sup> Mercure François, Tome IX. & Naudé; avis à la France sur les Freres de la Rose-Croix; Morhoss. in Polyhistore, & Petrus Mormius in Arcanis Natura Secretissimis. Je n'en cite pas davantage, quoique j'en aye lû quelques autres; mais pour toutes les folies de ces prétendus Confreres, on peut voir ce que j'en ai remarqué dans le Catalogue, qui forme le troissième Volume de cet Ouvrage; cependant pe ne conseille pas de les consulter, ni de les lite.

972 PHILOSOPHIE mortels, selon leur bon plaisir.

» Qu'ils ne sont sujets, ni à la se faim, ni à la soif, ni à la vieil» lesse, ni à la maladie, ni enfin » à aucune autre incommodité de la nature.

» Qu'ils connoissent par révélation ceux qui sont dignes d'être admis dans leur Société.

» Qu'ils peuvent en tout tems vivre comme s'ils avoient été dès » le commencement du Monde, » ou que s'ils devoient rester jus-» qu'à la fin des siècles.

Qu'ils ont un volume dans lequel ils peuvent apprendre tout ce qui se trouve dans les autres Livres faits ou à faire.

» Qu'ils peuvent forcer & retenir à leur service les esprits & les démons les plus puissans.

Que par la vertu de leur chant ils peuvent attirer à eux les perles & les pierres précieuses.

Que Dieu les a couverts d'un

HERMETIQUE. 373 nuage, pour les mettre à l'abride la malignité de leurs ennemis, & que personne ne les peut » voir, à moins qu'il n'ait les yeux plus perçans qu'un aigle.

» Que les huit premiers Freres de la Rose-Croix avoient la gra-» ce de guérir toutes les maladies, » jusques-là même, qu'ils étoient » accablés par le nombre des perronnes affligées, qui se presen-

p toient à eux.

» Que par leur moyen le triple diadême du Pape sera bientôt ré-

» duit en poudre.

» Qu'ils ne reconnoissent que deux Sacremens, avec les cérémonies de la premiere Eglise, renouvellées par leur Societé.

» Qu'ils reconnoissent la qua-» triéme Monarchie & l'Empereur des Romains pour leur Chef, » aussi-bien que de tous les Chrép tiens.

» Qu'ils lui fourniront plus d'or.

374 PHILOSOPHIE

» puisables.

Peut-on entasser autant de chimeres, qu'on en trouve ici en peu de pages? Mais à cette espece de confession de foi ils ajoûtoient six regles de conduite.

» 1°. Que dans leurs Voyages » ils sont obligés de guérir gratui-

e tement les malades.

» 2°. Qu'ils devoient s'habiller » conformément aux usages des » Pays où ils ont à vivre.

» 3°. Qu'ils doivent tous les ans fe rendre au lieu de leur Assem-» blée générale, ou en donner par

ecrit une excuse légitime.

» 4°. Que chaque Frere doit » choisir une personne capable de » lui succeder, lorsqu'il lui pren-» dra envie de mourir.

. = 5° Que le mot de Rose-Croix

HERMETIQUE. 375 Leur doit servir de marque pour se se reconnoître mutuellement.

» 6°. Que cette Confraternité b doit être tenuë secrete pendant cent ans.

Quelle est donc la source de tant de bisarreries & d'extravagances? Voici ce qu'eux-mêmes en

rapportent.

Un Gentilhomme Allemand, dit-on, voyageant en 1378: dans l'Arabie, y fut salué par de sages Philosophes, qui sans l'avoir jamais vû, le nommerent par son nom, & lui dirent tout ce qui lui étoit arrivé. Ils lui communiquerent même tous leurs secrets. Retourné depuis dans sa Patrie, il y sit quelques éleves, & crut, qu'après un siécle & demi de vie, il étoit tems de mourir. Il voulut donc bien s'y déterminer en 1484. Un de ses successeurs eut le bonheur, en 1604. de trouver & de faire ouvrir son tombeau, où l'on

776 PHILOSOPHIE vit plusieurs Inscriptions fort cui rieuses, & d'où l'on tira un Livre écrit en lettres d'or.

Cette prétendue Société, après avoir étourdi l'Allemagne pendant dix ans, s'avisa de se faire connoître en France par une affiche, qu'ils publierent à Paris en ces ter-

mes l'an 1623.

Nous Députés du College principal des Freres de la Rose-Croix,
faisons séjour visible & invisible en
cette Ville, par la grace du Trèshaut, vers lequel se tourne le cœur
des Justes, Nous montrons & enseignons, sans Livres, ni marques, à
parter toutes sortes de Langues des
Pays où nous voulons être, pour tirer les hommes, nos semblables, d'erreur de mort.

Cette premiere affiche excita plûtôt la curiosité, qu'elle ne toucha la crédulité des François. On vouloit sçavoir ce que c'étoit que ce nouveau Phénomene; on chers HERMETIQUE. 377 choit par-tout à s'en instruire; c'est ce qui porta les Acteurs de cette Comédie, à publier la même année, une seconde affiche en ces termes:

S'il prend envie à quelqu'un de nous voir, par curiosité seulement, il ne communiquera jamais avec nous; mais si la volonté le porte réellement & de fait de s'inscrire sur le Registre de notre Confraternité, nous qui jugeons des pensées, lui ferons voir la vérité de nos promesses; tellement, que nous ne mettons point le lieu de notre demeure, puisque les pensées, jointes à la volonté réelle du Lecteur, seront capables de nous faire connoître à lui & lui à nous.

Cette nouvelle affiche n'opera pas plus que la premiere; on vouloit des effets, & non pas des difcours vagues & généraux; & comme les François ne sont pas aussi bons que les Allemands, on ne put nous persuader toutes les mer-

378 PHILOSOPHIE veilles, dont se vantoient ces nouveaux Apôtres; on devint même d'autant plus incrédules aux mys-téres de cette Confrerie, que pas un des Confreres n'osoit se déclarer. Il paroissoit honteux de se dire un des Freres de la Rose-Croix, aussi prenoient-ils la qualité d'Invisibles, & même d'illuminés. On eut beau faire paroître sous leurs noms des Manisestes, des Apologies, & une Confession de foi, on n'en devenoit pas plus crédule à leur égard. Gabriel Naudé, quoique mauvais Ecrivain, leur donna le coup mortel en 1623. ainsi il en fut peu parlé en France depuis ce tems-là; l'Allemagne même a peine aujourd'hui à s'en ressouvenir, tant elle a honte d'avoir été trompée par une illusion inventée, ou par quelque Luthérien mélancolique, ou par des railleurs, qui vouloient se jouer de la crédulité de cette sage Nation.

HERMETIQUE. Mais tout invisibles qu'ils se disoient, on ne laissa pas, dit-on, d'en arrêter, qui furent condamnés, les uns à perdre la vie, & d'autres furent envoyés aux Galeres. On sent bien que ces fàcheux accidens ne leur arriverent pas pour s'être dits Freres de la Rose-Croix: car à ce titre on les auroit seulement enfermés comme ayant perdu le sens & la raison; mais il y en avoit quelque cause plus réelle & plus grave : c'étoit peut-être pour avoir attiré, par leur chant, des perles & des pierres précieuses; talens, qui ne plaisent point aux autres hommes, & qu'on ne sçauroit faire approuver par les Juges.

Cependant Pierre Mormius s'avisa de la vouloir faire renaître en Hollande en 1630. Il se presenta même pour révéler aux Etats-Généraux les grands secrets qu'il en avoit appris; mais on ne jugea

PHILOSOPHIE point à propos de l'écouter. Indigné du mépris que ces sages Ré-publicains faisoient d'un homme de son importance, il crut les mortisier, en saisant imprimer en 1630. à Leyde son Livre intitulé: Arcana Naturæ Secretissima, où il. veut bien se contenter de réduire à trois chefs tous les grands secrets de ces Confreres; c'étoient, disoit-il; 1° Le mouvement perpétuel. 2°. La transmutation des métaux, & 3º. La Médecine universelle. Mais depuis ce tems-là cette chimere n'est plus connuë que dans de vieux Livres, qui en ont été publiés, sur-tout en Allemagne, depuis 1613. ou si l'on veut, de-- puis 1609. jusqu'en 1630.

C'est trop rester sur une pareille illusion & sur des reveries oubliées depuis plus d'un siècle, & dont on auroit quelquesois honte de parler, si ce n'étoit pour montrer jusqu'où l'esprit humain porte ses

HERMETIQUE. 381

Egaremens, ou sa foiblesse.

J'ai donné, dans le troisième Volume de cet Ouvrage, la liste des Imprimés, qui sont venus à ma connoissance. Peut-être seration surpris de voir, qu'une telle chimere ait produit un si grand nombre d'écrits.

## XLVIL

La Philosophie Hermétique continuë dans le dix-septiéme Siécle.

Ce siécle continue à montrer beaucoup plus d'amateurs, que de vrais Philosophes. Cependant il ne faut pas toujours rejetter les premiers; ils donnent quelquesois sieu à d'heureuses découvertes: ils ont des opérations, dont un Philosophe peut faire usage, pourvû que leurs: Auteurs ne cherchent point à détourner des principes établis par les véritables Artistes.

C'est dans ce rang que je mets

# 382 PHILOSOPHIE

Henri Kunrath, Jean Ernest Burgrave, André Libavius, & Philippe Mullers: tous quatre étoient Allemands, & ont passé du seizié-

me au dix-septiéme siécle.

Le premier de ces Ecrivains, par une obscurité affectée, a prétendu se faire passer pour un grand homme. Il est vrai que trop de clarté nuit aux Auteurs de cette Science; en quoi elle est contraire à toutes les autres, où l'on ne se fait estimer que par des Ouvrages, qui presentent à l'esprit une lumiere dégagée de tout nuage. Jean Ernest Burgrave a beaucoup moins écrit, mais il n'en est pas moins estimé, & travaille sur des principes raisonnables. Libavius, qui étoit de Hal en Saxe, où il mourut en 1616, est beaucoup plus fecond & plus clair; & comme il accable par le nombre & la grofseur de ses ouvrages, je ne sçais si sa sécondité ne lui fait pas tort;

HERMETIQUE: 383 mais comme il étoit grand Paracelsiste, on peut aisément l'abandonner lorsqu'il parle de ce Médecin, ou lorsque voulant donner dans la folie de son tems, il s'avise de traiter des prétendus Confreres de la Rose-Croix. Philippe Mullers, Médecin de Fribourg-en-Brisgaw, s'est bien gardé de donner dans le même excès. Son Livre des Miracles de la Chimie seroit tout au plus la cinquantiéme partie des Ouvrages de Libavius; & s'il dit vrai dans tout ce qu'il rapporte, on ne sçauroit trop louer sa briéveté. Les Artistes intelligens préserent toujours un Auteur, qui en dix pages, leur fournit dix opérations sensées, à un discoureur, qui ne leur en produit qu'une seule. On voit, par ce détail, que les Allemands ont produit seuls dans le commencement de ce siécle, comme ils font encore aujourd'hui, beaucoup plus

d'Artistes, que toutes les autres Nations rassemblées. Tous, à la vérité, ne meritent pas une égale attention; mais à ceux dont nous venons de parler, on peut joindre Michel Mayer, Crollius, Mylius, Ortelius & Poterius.

Le premier, qui étoit né dans le Holstein, consacra son sçavoir & son tems à traiter de la Science Hermétique. Ce n'est pas néanmoins qu'il ait fourni plus de lu-mieres que ceux qui l'avoient de-vancé; on peut dire que du moins il se contentoit, en donnant nonseulement l'historique de cette Science, mais même en y ajoûtant toutes les allegories ordinai-res aux Ecrivains Hermétiques, qui n'ont pas trouvé de moyen plus certain de cacher leur ignorance. Il faut avouer cependant qu'entre les Auteurs de cette Philosophie, il n'y en a pas dont les Ouvrages soient plus recherchés que ceux

HERMETIQUE: de Michel Mayer, dont je parle ici. On ne sçauroit en donner d'autres raisons, sinon qu'ils sont rares, & par conséquent peu utiles aux Artistes; s'ils étoient nécessaires, ou s'ils en disoient plus que les autres, ils ne manqueroient pas d'è-

tre bientôt réimprimés.

Oswalde Crollius, qui parut dans le même tems, se contenta de donner une Introduction à la Chir mie, Livre estimé des Paracelsistes; dont il suivoit les principes. Je ne le place point ici comme Adepte, il n'en a pas eu la réputation, & je crois qu'il se contentoit d'être bon Artiste. Ç'en est même assez, quand on peut arriver au point de la persection: mais comme il manioit les métaux, & les minéraux avec dextérité, on peut le suivre dans ses principales opérations, dont quelques-unes ne sçauroient manquer d'être utiles au yrai Philosophe.

Tom. I.

Jean-Daniel Milius, Hessois & Médecin très - habile, s'est plus étendu que Crollius. Il est vrai que fa profession lui donnoit lieu d'entrer dans un détail plus sçavant & mieux raisonné. A la verité il a mêlé dans l'énorme épaisseur de ses Volumes beaucoup de Médecine vulgaire avec la Science Hermétique. Mais c'est à l'Artiste à démêler ce qui lui convient pour son travail dans les opérations métalliques. Je l'ai parcouru & j'y ai trouvé du curieux. Mais comme j'y ai remarqué souvent des Traités ou des réflexions sur des maladies, dont je ne suis pas attaqué, je l'ai abandonné à ceux qui peuvent en avoir besoin, soit pour eux, soit pour les autres.

Ortelius m'a paru moins compliqué, & ce qu'il a écrit sur le Cosmopolite me semble meriter l'attention des Artistes intelligens. On pourroit même, en l'examinant de

HERMETIQUE. près, & en le comparant avec l'Epilogue du Cosmopolite, deviner quel est le premier mercure des Philosophes; car ils en admettent plusieurs dans le cours de leurs opérations. Il écrit d'une maniere simple & naturelle, sans trop faire valoir ce qu'il découvre.

Michel Poterius a été d'un tout autre caractère : c'étoit un homme qui se donnoit pour tout ce qu'il n'étoit pas. Il se vante, dans ses Ouvrages, de posseder les plus grandes merveilles de la nature; qu'il étoit même souvent obligé de se cacher & de se sequestrer du rumulte du grand monde, parce que tous les Princes le vouloient avoir. Mais résolu de travailler pour lui seul, il avoit trop de cœur pour se mettre dans la dépendance & dans l'esclavage de qui que ce soit. Si cela étoit, Poterius avoit donc tort de faire tant de bruit dans ses Ouvrages, & de R ij faire continuellement son éloge; il pouvoit garder le silence & travailler tranquillement. Mais on ne voit pas avec tant de secrets merveilleux, qu'il ait rien sait pour lui, ni pour sa santille.

# XLVIIL

Les François continuent dans le dixseptieme siècle à s'appliquer à la Science Hermétique.

Ceux qui se sont le plus distingués en France, se réduisent à un petit nombre d'Artistes: on ne doit pas néanmoins compter également sur leur travail; tous n'ont pas eu le même sçavoir, ni la même sincérité.

Quoique Jean Beguin n'ait donné qu'un abregé fort succint de la Chimie, cependant son Ouvrage passe quelquesois plus loin que la pratique ordinaire. Beguin avoit yoyagé dans l'Allemagne, la Hon-

HERMETIQUES 389 grie, l'Italie, & dans les autres endroits, qui lui avoient paru dignes de son attention. Il étoit mênie souvent descendu dans les mines, non-seulement pour en examiner le travail, mais encore pour voir s'il ne découvriroit pas dans la nature de la terre ce qui peut contribuer à la formation des méraux; & il avouë, qu'il a vû couler le long des murailles de la mionctueuse, qui ne une humeur peut servir à coaguler la matiere sulphureuse, dont la diversité fait la difference des métaux. L'on trouve même, à la fin de son Introduction, des opérations, qui peuvent éclairer un habile Artiste.

Jean d'Espagnet, Président à Bordeaux, parut presque en mêrme-tems que Beguin; mais comme il avoit plus de pratique dans la Science Hermétique, il se déclara plus ouvertement. Son Arcanum Philosophia Hermetica, quoiz

R iij

que très-succinct, part de la main d'un grand Maître: c'est le sentiment des plus habiles Philosophes; mais s'il est obscur & caché sur les premiers principes de la Science Hermétique, on doit lui sçavoir gré du moins de s'être expliqué plus clairement & dans un plus grand détail que les autres sur la conduite du seu extérieur, matiere essentielle aux opérations du Philosophe.

Le sçavant Olaüs Borrichius témoigne, qu'étant à Bordeaux en 1664. il y avoit connu le fils de cet habile Ecrivain, qui étoit Conseiller au Parlement, & qui même dans un âge fort avancé, conservoit le même goût que son pere pour la pratique de la Science Hermetique. C'étoit, sans doute, pour se desennuyer des embarras que causent les chicanes du Barreau. Le sçavant Etranger ne put s'empêcher de saire à M. d'Espa-

HERMETIQUE. gnet deux demandes fort naturelles; la premiere sut de sçavoir si son pere avoit eu le secret de la Science Hermétique : la seconde, s'il étoit Auteur du Livre qu'on lui attribuoit. M. d'Espagnet répondit, qu'il ignoroit le premier; mais que pour le second il étoit assuré que le petit Ouvtage du Seeret de la Philosophie Hermétique venoit de son pere. Il est vrai que l'on avoit jetté quelque soupçon contraire à cet aveu; & Pierre Borel remarque lui-même, comme je le dis au troisiéme Volume de cet Ouvrage, qu'on l'avoit attribué à un Etranger, qui n'est connu que sous le nom de Chevalier Imperial. Quoiqu'il en soit, son Traité, tout petit qu'il est, n'a pas moins de réputation que celui du Philalethe. Je suis fort étonné que Morhof (1) ait attribué l'Ouvrage

R iiij

<sup>(1)</sup> Georg. Morhoff. in Epistola de Metallo-

PHILOSOPHIE du Président à Philalethe lui-meme; il auroit pensé autrement, s'il avoit connu l'Edition de l'Artanum Hermeticæ Philosophiæ, qui fut publié à Paris en 1608. & en 1623. le Philalethe n'étant pas encore né au tems de la premiere.

Gabriel de Castaigne, Cordelier, & David de Planiscampi, parurent peu de tems après le Président d'Espagnet. Mais leur desfein principal, fut de prolonger la vie des hommes, par la souverai-ne médecine, qui se tire des métaux. C'est un objet qui ne touche pas moins les hommes, que celui des richesses. On se donne beaucoup de soins pour acquerir de grands biens; mais on seroit prêt à les sacrifier bientôt à quelques siécles de vie, si l'on pouvoit s'en assurer. Le Cordelier se distingua par ses talens Hermétiques, & sit quelque fortune, moins par des effets réels, que par des promesses, toujours séduisantes. Il obtint même la qualité d'Aumônier du Roi Louis XIII. ce qui, pour un Cordelier, vaut presque autant qu'un Evêché. Planiscampi resta dans l'état de la Chirurgie, qu'il avoit embrassé. Cependant Borrichius ne disconvient pas qu'il n'ait eu de bions principes dans le procedé de la Science Hermétique, sur lesquels néanmoins il n'étoit pas serme, dès qu'il s'agissoit de conduire son Ouvrage à sa persections

Collesson, par amitié pour le Public, offroit d'enseigner le secret de la Science Hermétique; mais une ouverture de cœur si généreuse doit toujours être suspecte, & je doure qu'il ait sait des éleves. Nuy-sement, Receveur du Comté de Ligni en Barrois, conserve encore le peu de réputation, qu'il s'est saite par le Traité du Sel des Philosophes, qu'il a fait imprimer sous son nom : on lui a fait l'honneur

de le traduire en Latin; mais ce petit Ouvrage se trouve en manuserits dans quelques Cabiners, beaucoup plus entier que ne l'a donné ce Plagiaire: car je marque dans le troisième Volume, que Nuysement n'en est pas reconnu pour le véritable Auteur. Mais apparemment il erut, en le faisant imprimer, que son manuscrit étoit unique, en quoi il s'est trompé.

Si ce n'étoient les Romans dans lesquels le Sieur de Gerzan a inferé le peu qu'il sçavoit de la Science Hermétique, à peine seroit-il connu, tant il est négligé par les Artistes. Joseph du Chesne de la Violette n'est pas aussi oublié que Gerzan; mais il n'a qu'une réputation fort équivoque. On n'aime point, dans cette matière, des gens à secrets particuliers, tels que les a publiés du Chesne; on demande un ordre général de conduite & un système formé, qui mene aux grandes opérations.

HERMETIQUE. Jean-Bapriste Van-Helmont a et la tête assez dérangée pour figurer avec tous ceux dont il a été parle; mais il reconnoît lui-même, que s'étant uniquement appliqué à suivre les chimeres de Paracelse, il n'a pas sçu néanmoins le secret de la Science Hermétique, quoiqu'il ait fait la transmutation, comme nous le marquerons ciaprès; on sçait qu'il étoit né à Bruxelles l'an 1577. d'une famille no-ble, qui eur du chagrin de lui voir prendre le parti de la Médecine; il est vrai, qu'avec un génie aussi supérieur, il auroit pu briller dans le parti de la Robe, plus estimé dans les Pays-bas, que celui de la Médecine, quoique cette Science ne déroge pas. Mais il se jetta peu dans la pratique, il ne s'occupa que de la Chimie pendant près de 40. ans. L'Empereur Rodolphe Mi & l'Electeur de Cologne, qui 10us deux aimoient cette Science,

le voulurent attiter à leur Cour, mais il resusa leurs offres & les avantages dont ils étoient accompagnés; il aima mieux vivre dans le laboratoire qu'il avoir à Vilvor-re l'air de Cour, incompatible avec la Philosophie, & il y mourut le 30. Décembre 1644.

Je n'ai point marqué les tems précis, où vivoient tous les Artiftes, dont je viens de parler. On doit, pour le sçayoir, consulter la Chronologie, qui est à la sin de jee Volume : elle est destinée à marquet les années où ils ont paru, & quelquesois même celles où ils sont morts.

XLIX.

Les Anglois s'appliquent solidement à la Science Hermétique.

Les Anglois ont produit moins d'Artistes que les autres Nations;

HERMETIQUE: 397 mais il s'en trouve quelques-uns, qui ont plus de réalité & de solidité que les autres.

Jean de Thornburg, Evêque de Worchester, s'y appliqua; mais il reconnoît lui-même, qu'il n'est point arrivé au but de la Philosophie; cependant son amour pour cette Science lui fait désirer que le Roi Jacques daigne la favoriser, & qu'il est persuadé que les vrais Artistes, qui travailloient alors secretement, se feroient un plaisir de se découvrir & de bénéficier la Patrie; mais ces souhaits & ces exhortations n'opererent rien de réel; car non-seulement le Roi ne sit pas cette démarche; mais quand il l'auroir faire, les Artistes étoient tropisages pour se déclarer à ce Prince.

Lement peu de tems après Thornburg; mais a-t'il réussi? c'est ce qu'on ignore: on sçait seulement 998 PHILOSOPHIE qu'il a écrit sur cette Science avec assez de détail.

Ces Auteurs n'ont pas eu une grande réputation, mais il s'en trouve un qui fut plus connu, non pas en qualité d'Artiste, mais du moins comme possesseur de la poudre. Cet homme ost Butler, dont la pierre, qui porte son nom, a tait assez de bruit. Il vivoir sous les Regnes de Jacques I. & de Charles I. Rois d'Angleterre. On ne le connoît pas, à la vérité, comme un Artiste, mais seulement comme voleur de la poudre, avec laquelle il faisoit des projections. Voici ce qu'on-en rapporte.

Butler étoit un Gentilhomme Irlandois, qui dans sa jeunesse, eut envie de voyager sur mer; il n'alla pas loin sans être pris par des Corsaires, qui de vendirent à un de ces petits Tyrans, dont l'Assique no manque pas plus que de monstres. C'étoit un Arabe curieux &

HERMETIQUE. seavant dans la Science Hermétique. Il employoit Butler aux travaux les plus difficiles de son laboratoire. Ce dernier, qui avoit de la pénétration, sentit bien l'imporrance des opérations qu'il faisoit; rependant il ne découvrit pas le fecret de son Maître; tout ce qu'il put faire fut seulement de remarquer l'endroit où le Philosophe ensermoit sa poudre; mais avant que d'en faire le vol, il traite de sa rançon avec un Négociant de son Pays. Des qu'il en est certain, il enlevé furtivement la boëte, où son Maître avoit mis son trésor; & dès qu'il est racheté, il part avec le Marchand, qui l'avoir retiré de - A peine Buler est arrivé en Angleterre, qu'il eut l'imprudence de faire la projection devant quelques personnes. Il n'en fallut pas davantage pour lui donner la réputation de grand Philosophe. On com-

PHILOSOPHIE mença dès-lors à lui faire la cour? Sur ce bruit, qui se divulgua par sa famille, un Médecin, qui étoit aussi Irlandois, se détache de son Pays pour se mettre auprès de ce prétendu Philosophe, en qualité de domestique; mais seulement, comme on le juge bien, pour participer à son secret. Butler, devenu circonspect, ne faisoit plus sa projection qu'en secret, ainsi le Médecin, ne pouvoit rien pénétrer dans le travail de son Compatriote. Butler ayant besoin de mercure & de plomb, ordonne à ce faux domestique d'en aller acheter à la Ville.

Celui-ci, au lieu de s'y rendre; convient avec l'Hôte de Butler, de le laisser entrer dans une chambre voisine de celle de son Maitre, où il avoir pratiqué quelques trous, par lesquels il pouvoit déconvrir tout ce que faispit Butler; il vit donc qu'il préparoit un sour-

HERMETIQUE. neau & du feu, dans lequel il mettoit un creuset avec du mercure & du plomb, sur quoi il faisoit la projection avec une poudre rouge, tirée d'une boëte, qu'il avoit soin de cacher sous un des carreaux de la chambre; mais plus le Médecin redoubloit d'attention, moins il, prenoit garde que le mouvement & le poids de son corps alloit fai-re tomber les chaises, qu'il avoit mises l'une sur l'autre, pour être à une certaine élévation. Tout croula donc avec un bruit épouvantable; Butler découvrit la supercherie de ce feint domestique, & peu s'en fallut qu'il ne lui passât son épée au travers du corps.

Mais le Médecin, désesperé de n'avoir pûr découvrir le secret de son prétendu Maître, l'alla dénoncer comme Faux-Monnoyeur. Butler est arrêté, on fait la visite chez lui; & malgré une exacte perquisition, l'on n'y trouve aucun des

402 PHILOSOPHIE instrumens propres à la fausse-monnoye, mais seulement 80. marcs d'or, ainsi Butler sut mis en liberté; néanmoins craignant toujours pour sa liberté dans un des Pays des plus libres de l'Europe, il prend la résolution de passer en Espa-gne pour y trouver un asile; mais une retraite éternelle l'attendoit ailleurs; il périt sur mer avec tous ses lingots; & peu de tems après, le Médecin s'étant mêlé dans une conspiration, fut pendu. Ainsi tous deux reçurent leur salaire; Butler de son vol, & le Médecin de sa trahison & de ses odieuses manœuvres.

L.

## EYRENE'E PHILALETHE.

L'Angleterre n'a pas encore produit en ce genre d'homme plus extraordinaire que le célebre Anonime, qui se faisoit appeller Kyrente

HERMETIQUE. Philalethe, son nom, sa personne, sa vie, ses ouvrages, tout est chez lui un paradoxe indéchiffrable: Ce que l'on peut en sçavoir est cependant qu'il est né en Angleterre l'an 1612. puisqu'en 1645. qu'il écrivit son Livre principal, il n'avoit pas plus de 33. ans; mais dans quelle Ville & dans quelle Province, c'est ce qu'on ignore. Il sur néanmoins transporté, & vraisemblablement assez jeune, dans l'Amerique Angloisé. C'est ce que marque l'Edition que Daniel Elzevir, Libraire d'Amsterdam, sit paroître en 1668. de son petit Traité des Experiences sur la préparation du Mercure Philosophique, & l'on croit qu'il se nommoit Thomas de Vagan. Quelques Anglois néanmoins sont persuadés que cet Artiste célébre étoit né en France, & que la plûpart de ses Ouvrages, à l'exception de son Introitus, ont été écrits en François. Mais

Philosophie ce qui décide pour la véritable Patrie du Philalethe, est que Georges Starkey, qui étoit Apoticaire dans l'Amerique Angloise, étant retourné en Angleterre, a marqué plus d'une fois, qu'il avoit connu le Philalethe en Amerique, que ce Philosophe venoit très-familierement dans son Laboratoire, où il faisoit quelquesois la transmutation des métaux imparfaits en or, & que plusieurs fois il a donné de ce même or à Starkey; mais Philalethe, qui étoit un homme rangé & de bonnes mœurs, s'appercevant que l'Apotiquaire consommoit en débauches ce qu'il lui donnoit, s'éloigna de lui & ne le vit plus.

L'on sçait que les François, qui vont en Amerique, ne sont pas fort curieux de rester dans les Villes ou dans les Provinces, qui appartiennent aux Anglois; comme les Anglois, toujours jaloux des

HERMETIQUE: 405 autres Nations, ne seroient pas contens de les y voir demeurer long-tems; & Michel Faustius assure, qu'étant lui-même en Angleterre, il a connu des Anglois, qui avoient été en commerce de Lettres avec Philalethe. Le sçavant M. Boyle, l'un des plus grands Philosophes que l'Angleterre ait produit, & pour le dire en un mot, l'honneur de sa Patrie, pour le sçavoir & la probité, étoit en des relations intimes avec cet habile Artiste. On a sçu même qu'il avoit quitté l'Angleterre, & qu'il s'étoit retiré en France, où il vivoit d'une maniere si cachée, qu'il ne s'y faisoit connoître qu'à des amis de confiance. L'on a crû même, que voyageanten divers Pays, c'est lui qui donna de la poudre au célebre M. Helvetius, avec laquelle ce dernièr sit la transmutation du plomb en or.

Mais avant ce tems-là, & mê-

406 PHILOSOPHIE me avant l'an 1645. la Philosophie avoit exposé le Philalethe à plu-sieurs dangers, & il ne sçauroit s'empêcher de gemir sur la fatale situation où il se trouvoit, errant & fugitif, comme s'il avoit été chargé de la malédiction de Cain. Il étoit contraint d'aller de Royaume en Royaume, sans avoir aucune demeure fixe, osant à peine prendre soin de sa famille, possedant tout, & se voyant obligé de se contenter de peu. Il ne goûtoit le bonheur qu'en idée. Il est vrai qu'il ne devoit attribuer une si triste destinée qu'aux imprudences qu'il avoit commises de guérix subitement des malades par son Elixir, de faire la projection devant des amis infidéles, ou même de ven-dre lui-même de grosses parties

d'or & d'argent. Le Philalethe, qui nous apprend tous ces faits, nous marque aussi que se presentant déguisé en Marchand, pour vendre à un Orphévre douze cens marcs d'argent très pur; on lui dit que cet argent étoit de Chimie, & non pas de mines, qu'on le reconnoissoit à son titre, qui n'étoit celui d'aucune Nation. La crainte d'être arrêté l'obligea de s'évader, sans avoir jamais osé reclamer ni l'argent, ni sa valeur. Tant de périls courus de côté & d'autre le rendirent plus circonspect, & l'obligerent ensin de se tenir caché, & l'on n'a jamais sçu ni le lieu de sa retraite, ni le tems de sa mort.

Mais comme je me propose de faîre connoître cet Artiste autant qu'il est en moi, je ne puis disconvenir qu'il n'ait eu des mœurs, il paroît même assez bon Chrétien; mais j'ignore de quelle Communion. Par son Livre, on voit que c'étoit une espece (1) d'illuminé,

<sup>(1)</sup> Introitus apertus, Ch. 11. Nº. 28.

410 PHILOSOPHIE se se découvre aisément par la description qu'il en fait, quoiqu'il ne le nomme pas. Aussi ce Livre a eu une si grande réputation, qu'il y en a déja eu grand nombre d'Editions. On verra, dans la Préface du sécond Volume, ce que je pense du Traîté du même Auteur, que j'y ai joints, & je rapporte tous les titres des autres dans le troisième Volume.

Suite des Artistes Allemands du dix-septiéme siècle.

Les Allemands vantent, avec raison, beaucoup d'habiles Philosophes qu'ils ont produits, tels sont Glauber, Becherus, Kunkel & Georges Sthal.

Rodolphe Glauben ne fut pas seulement un Artiste celebré, il sut encore un Ecrivain très-sertile, occupé continuellement des opé-

HERMETIQUE. 412 rations de son Laboratoire, on doit être surpris du nombre considerable de Livres, qu'il a publiés fur la Chimie. Il vivoit à Amster, dam au milieu du dix-septiéme siécle, où il s'étoit retiré, & y avoit levé une Ecole publique de la Science Hermétique. Je n'ai pas recherché le tems de sa mort; mais de la maniere dont en parle le Févre dans son Traité de Chimie, il semble qu'il vivoit encore en 1669. Nous lui avons l'obligation du sel qui porte son nom, qui se fait néanmoins de differentes manieres, & qui peut même avoir d'autres avantages que ceux qu'en tire la Médecine.

Jean-Joachim Becherus, né la Spire, a moins écrit que Glauber; mais il n'a pas eu moins de réputation, non seulement il eut une grande connoissance des principes de la Science Hermétique, mais même de l'Histoire Naturelle.

## 412 PHILOSOPHIE

Son but n'étoit pas la transmuta tion des métaux, il n'auroit pas été fâché néanmoins de la trouver; & comme il étoit persuadé qu'il y a de l'or dans les cailloux & dans beaucoup de sables, plus ou moins cependant, selon la nature des terres, il en sit les épreuves, & en tira plusieurs fois. Le prosit ne consistant que dans la vaste étenduë d'un travail, dont la dépense surpasse les forces d'un particulier, il s'adressa inutilement à plusieurs Princes, il parcourut l'Allemagne, il alla même à Vienne & à la Haye, soit pour se faire écouter par l'Empereur Léopold, soit pour engager les Etats-Généraux d'Hollande à entreprendre cette grande opération sur les essais qu'il en produisoit, & qu'il offroit de réitérer. Mais les Princes & les Républiques veulent de l'or & de l'argent tout fait, & non pas de l'or à faire; on ne compte que sur un HERMETIQUE. 413
objet present aux yeux, & non pas
sur des richesses, qu'il faut chercher avec beaucoup de peine jusques dans les matieres les plus dures, au risque souvent de n'y rien
trouver. On m'a cependant assuré
qu'à l'Arsenal de Venise on travaille à quelques opérations pareilles, qui produisent de l'or; mais
quelque peu qu'on en tire, c'est
toujours un bien, puisque c'est
mettre dans l'Etat une espece nouvelle, qui n'y étoit pas.

Becher, éconduit de toutes parts, se borna donc à son Laboratoire, & à des experiences, dont quelques-unes sont utiles, & les autres seulement curieuses; c'est à ses travaux que nous sommes redevables de plusieurs Ouvrages de conséquence, sur-tout de sa Physique Souterraine, dont nous n'avons d'imprimé que la premiere Partie. La seconde se trouve à Pragues, dans le Cabinet du Souvez

Jean Kunkel, qui vivoit dans le même tems que Becher, s'est acquis & conserve encore une toute autre réputation, que les Artistes précedens. On croit même, que s'il n'a pas eu le secret de la Science Hermétique, il a sçu néanmoins des préparations utiles, qui en approchent; & par son sçavoir

manquer ce projet, qui auroit eu

son utilité.

HERMETIQUE. 415
il se sit rechercher de plusieurs
grands Princes. Telle est la solie
des hommes, que le plus médiocre sujet peur quelquesois avoir
une cour nombreuse, dès qu'on
le croit en état de donner du bien
ou des richesses. Ce n'est que depuis peu que nous connoissons en
France le Phosphore de Kunkel,
& nous en avons l'obligation à M.
Hellot, l'un de nos plus habiles
Chimistes, & l'un des plus illustres Membres de l'Académic Royale des Sciences de Paris.

Georges Ernest Sthal approche un peu plus de nos jours, & passe avec raison pour un des Peres de la Chimie, qui lui doit même une partie de son lustre. La dissolution de l'or par l'Ethiops, sait avec le soussire & le sel de Tartre, est une des opérations les plus curieuses, & qui peut même influer dans la Science Hermétique. Ses Ouvrages, qui sont très-connus en Franz PHILOSOPHIE ce, n'y sont pas moins estimés

qu'en Allemagne.

Qu'on ne soit pas surpris de ne pas voir ici parmi les grands Maîtres Jacob Bohem, dont nous avons plusieurs Ouvrages; cet Auteur est si obscur & si allegorique, que je me suis repenti de l'avoir lû, croyant y trouver de grandes opérations. Joignez à son obscurité le principe qu'il avoit, que le Mercure Philosophique n'étoit autre que les immondices & la bouë des ruës. Georges Morhoffe s'est contenté de donner de l'historique; Jacques Tollius, Litterateur Hollandois, qui ne laisse pas d'avoir travaillé, rejette tous les procédés des Artistes, pour s'en faire de particuliers; Benzius n'a rien qui le dis-tingue des autres Philosophes; le célebre M. Boyle a pratiqué une Chimie trop sage & trop raisonnable, pour être mis avec un si grand nombre de fous, ou de gens si

HERMETIQUE. extraordinaires. Junken donne de bons principes, qu'il faut sçavoir continuer; Wedelius a une réputation très-étendue dans tous les genres. Barchuysen a pensé sagement en quelques occasions; mais il n'avoit pas le principe essentiel pour travailler utilement; les connoissances de M. Boerhaue ont été plus profondes, il a même donné de bonnes préparations, dont il n'a pas sçu, ou dont il n'a pas voulu découvrir toutes les suites & L'utilité essentielle. M. Post est sçavant; mais il paroît avoir plus donné du côté des mineraux, que des métaux; cependant il peut être d'une grande utilité.

LIT

OLAUS BORRICHIUS,

Cet illustre Danois ne s'est pas moins distingué par la Chimie, que par ses autres talens dans la 8 PHILOSOPHIE

Litterature. Il étoit né en 1626. dans le Diocèse de Ripen, l'un des six du Dannemarck, où son pere étoit Ministre Prédicant. Etant forti du cours ordinaire des premieres Etudes, qu'il ne finit qu'en 1650. il se livra tout entier à la Médecine: les connoissances qu'il y acquir ne hu furent pas inutiles dans la peste, qui ravagea Copenhague; & quoique ses bonnes mœurs & une conduire sage & reglée lui eussent merité la protection de plusieurs personnes en place, il ne refusa pas cependant, pour l'augmenter encore, d'entrer chez M. de Gerstdorf, premier Ministre d'Etat du Roi de Dannemarck, en qualité de Précepteur de ses enfans; après quoi il fut désigné Professeur em Philologie, en Poesse, en Chimie, & en Boranique dans l'Académie de Copenhague. 1.

Cependant comme Borrichius

HERMETIQUE. avoit toujours eu dessein de voyager dans l'Europe; il partit de la Capitale du Royaume au mois de Novembre 1660. & prit sa route par Hambourg, où il vit les plus habiles Médecins; de-là il se rendir en Hollande, où les fils de M. de Gerstdorf le vinrent joindre, d'où après avoir visité le reste des Pays-Bas, l'Angleterre & la France, il passa jusques à Rome, où il resta près de six mois, depuis le mois d'Octobre 1665, jusqu'à la fin de Mars 1666. & dans tous ces endroits, non-seulement il cherchoit à profiter de la connoissance des Scavans, mais il s'informoit toujours de ceux qui avoient brillé dans la Science Hermérique; ce fut un goût qu'il persectionna même dans la suire.

Cependant ses Emplois le rappelloient dans sa Patrie; il y retourna donc sur la fin de cette année, & s'y appliqua à la Médeci-

S vj,

ne, à la Chimie, & aux autres Sciences. Son goût pour la Philosophie l'empêcha de se marier. Il ne resusa pas néanmoins les marques d'honneur, dont on le combla, en le faisant Conseiller du Conseil suprême de Justice, & Conseiller de la Chancellerie du Royaume. La première en 1686. & la seconde en 1689. Il ne jouit pas long-tems de ses dignités. Il sur attaqué de la pierre, & en soussit la taille avec beaucoup de résolution; mais son courage ne le sauva point, il en mourut le 3. Octobre 1690.

On assure, que s'il n'avoit pas le secret de la Science Hermétique, du moins avoit-il quelques préparations particulieres, par le moyen desquelles il acquit plus de richesses, qu'on ne peut en obtenir ordinairement par les Sciences. Mais il en sit un usage digne de sa probité & de son amour

HERMETIQUE. pour les pauvres. Né sans bien, on ne laissa pas de trouver dans sa succession une belle & magnifique maison, des effets mobiliers, sa Bibliotheque & son Laboratoire, avec près de 80 mille écus, dont 50. mille furent legués à ses parens, & plus de 26. mille destinés pour entretenir & faire subsister de pauvres Ecoliers; sa magnisique maison sur laissée pour loger ces derniers. Il voulut que sa Bibliotheque, qui est très-considerable, aussi-bien que son Laboratoire, y restassent pour leur usage.

M. Bayle, qui parle de quelques-uns de ses Ouvrages, ne dit rien du Conspectus autorum Chimicorum, où il fait passer en revuë les plus considerables Chimistes, dont il porte des jugemens trèsfolides. J'ai fait usage de sa Dissertation Latine sur l'origine & le progrès de la Chimie, imprimée en 1668. & j'ai parlé de ses Trai-

422 PHILOSOPHIE rés Philosophiques dans le troisiéme Volume de cet Ouvrage. On trouve encore plusieurs Dissertations fort curieuses qu'il a fait intprimer dans les Ephemerides d'Allemagne. Je suis surpris, qu'étant à Copenhague dans le tems même que le Cavalier Borri y résidoit, il n'a cependant rien dit de cet Avanturier, lui qui a parlé d'Harprecht, de Datremont, & de quelques autres moins célebres. Seroit-ce ménagement pour la Cour, ou mépris pour le Personnage?

LIII.

## JOSEPH-FRANÇOIS BORRIL

Si les Philosophes dont je viens de parler eurent quelques rayons de ságesse, celui qui va paroître rien eur dans toutessa vie aucune lineur, ce sur une solie continuel-le, avec des redoublemens si vio-

HERMETIQUE. 423 lens, qu'enfin il en perit miserablement.

Joseph-François Barri, c'est celui dont je parle, étoit de Milan, cu il naquir en 16 16. Son pere le Seigneur Branda-Borri, bon Gentilhomme, à ce qu'on assure, d'autres disent Médecin de cette grande Ville, le forma d'abord aux premieres Etudes, & lorsqu'il sut rems de lui donner la connoissance des Langues, & de l'introduire dans les Sciences Préliminaires, if fur envoyé à Rome au Seminaine des Jesuites. Là Borri se signala de deux manieres, non-seulement par une mémoire prodigieuse, mais encore par un caractére inquiet & turbulent, qui le por--voit à faire de continuelles sédizions. Il y en eut même une si vio-Jente & si opiniâtre, que barricadé pendant trois jours avec de pareils mutins, il fallur faire venir le Barigel; c'est-à-dire, le Grand

Prévôt, pour le mettre à la raison.

Borri sortit du Seminaire, & s'attacha à la Cour de Rome; mais de maniere, que ses emplois ne l'empêcherent pas de s'adonner à la, Chimie, & vraisemblablement à la Médecine. Oubliant tout-àcoup les principes d'éducation, qu'il avoit reçus, il s'abandonna à son mauvais temperament; c'està-dire, aux débauches les plus outrées; mais comme il falloit se si. xer à quelque emploi pour vivre, il sut reçu comme Secretaire en 1653. chez le Marquis Mirogli, Resident de l'Archiduc d'Inspruck à Rome, où il resta quelques années. Ce Poste sait voir qu'il n'avoit pas huir mille écus de revenu des biens parernels, comme le prétend l'Auteur des Lettres, qui servent de supplément au voyage du Docteur Burnet en Italie. Avec un bien aussi considerable on ne se

HERMETIQUE. met pas en servitude chez un aussi médiocre Ministre, que le Résident d'un Archiduc à Rome; Borri fur-tout qui avoit de la vanité & qui aimoit à briller & à figurer, l'auroit encore moins fait qu'un autre. Il ne laissa pas de continuer dans ses mêmes déreglemens; & poursuivi par la Justice, il sut obligé, pour en éviter la rigueur, de se réfugier dans une Eglise. Néanmoins il parut tout-à-coup changer de conduite; mais d'un dérangement de cœur, il ne fit que tomber dans un dérangement d'esprit, & contresit le dévot; je veux dire de ces dévots à visions & à imaginations chimeriques; il feignit même quelques révelations, qu'il ne découvroit qu'à ses constdens. Cependant il se cachoit assez pour que ses imaginations ne trans-pirassent pas sur la sin du Pontissi-cat d'Innocent X. Mais Alexandre VII. qui monta sur le S. Siege en

PHILOSOPHIE

1655. renouvella la rigueur des
Loix & de la Police Ecclesiastique contre toutes les nouveautés;
Borri, qui avoit des vûes extraordinaires, sentit bien que les conjonctures ne lui seroient pas favorables. Il prit donc le parti de quitter Rome; il se rendit la même année auprès de l'Archiduc à Inspruck. Ce Théâtre lui convenoit encore moins que celui de Rome, qui étoit beaucoup plus vaste, & ses inquiétudes ne lui permettant pas d'y rester long-tems, il s'en revint à Milan en 1656.

Son air de dévotion ne laissa pas de continuer dans cette grande Ville, il s'y sit même une sorte de réputation; mais peu content des tromperies trop ordinaires aux dévots de son caractère, dès qu'il eut acquis quelque autorité, il exigea de ses disciples un secret inviolable; & par l'inspiration, disoit-il, de son Ange, il les obligea de sai-

HERMETIQUE. re certains vœux; le plus important pour lui étoit celui de la pauvreté; par-là il se faisoit consigner l'argent que chacun avoit. Un autre voeu étoit un zele ardent pour étendre le regne de Dieu. Alors il ne devoit plus y avoir qu'un troupeau, dont Borri alloit être le Capitaine Général, en quoi il seroit aidé par l'Archange S. Michel, qui avoit déja pris poste dans son cœur. Par grace néan-moins il vouloit bien accorder au Pape le premier poste d'honneur, en l'établissant l'unique Berger de ce Troupeau, prêt à le sacrisser cependant, s'il ne portoit pas sur son front le signe, ou le sceau essen-tiel de sa nouvelle Communion; & pour marque de l'autorité qui lui étoit confiée, il se vantoit d'avoir déja reçu du Ciel une épée, fur la garde de laquelle on voyoir l'image des sept Intelligences. « Qui-conque resusera, disoit-il, d'en-

» trer dans cette unique Bergerie; » sera détruit par les armées Papa-» les, dont Dieu m'a prédestiné » pour être le Général. Je suis as-» suré que rien ne leur manquera: » j'acheverai bientôt mes travaux » Chimiques, par l'heureuse pro-» duction de la Pierre Philosopha-» le, & par ce moyen j'aurai au-» tant d'or qu'il en faudra. Je suis » assuré du secours des Anges, & » particulierement de l'Archange S. Michel. Lorsque je commen-» çai de marcher dans la vie spi-» rituelle, j'eus une vision de nuit, · accompagnée d'un voix Angelir que, qui m'assura que je devien m'en fut donné, fut une palme, » qui m'apparut toute entourée des \* lumieres du Paradis. » Il se vanta même que les Anges venoient par troupes lui réveler les secrets célestes.

Cet avanturier ne s'en tint point

HERMETIQUE. 429 à ces premieres chimeres, il les poussa jusqu'à vouloir faire un systême de Religion; il enseignoit, entr'autres choses, « Que la sainte » Vierge étoit une véritable Dées-» se, & proprement le Saint-Es-» prit incarné; car il disoit qu'elle » étoit née de sainte Anne, comme Jesus-Christ étoit né d'elle. m Il l'appelloit la Fille unique de » Dieu, conçue par inspiration, ce » qu'il faisoit ajoûter à la Messe, » lorsque les Prêtres, ses Secta-» teurs, la célebroient. Il disoit, » qu'elle étoit presente, quant à » son humanité, au Sacrement de » l'Eucharistie, & alleguoit cer-» tains passages de l'Ecriture, pour » sourenir ses dogmes. » Il s'avisa même de dicter à ses disciples un Traité sur son Systèmes : 123

Ce Système sut mis par écrit; mais l'Inquisition, toujours attentive aux nouveautés de Doctrine, eut connoissance des Assemblées

PHILOSOPHIE 430 nocturnes de ces nouveaux Illuminés; elle sit des recherches; quelques-uns de ses disciples furent arrêtés,& ils chargerent leur Maître,qui prit le parti de se retirer furtivement; mais avant que de le faire il déposa ses écrits dans un Monastere de Religieuses. Ils ne tarderent pas de tomber entre les mains des Inquisiteurs, & l'on y vit, que comme le Fils de Dieu, par un principe d'ambition, & pour devenir égal à son Pere, le poussoit à créer des êtres; que la chute de Luciser étoit venue du resus qu'il avoit fait d'adorer en idée Jesus-Christ & la sainte Vierge; que les Anges, qui adhererent à Luciser, non par déliberation, mais par désir seulement, sont demeurés dans les airs; que Dieu se servit du ministère des Anges rebelles pour la création des élemens & des animaux, que l'ame des bêtes est une production, ou plûtôt une émana-

HERMETIQUE. 431 tion de la substance des mauvais Anges, c'est pourquoi elle est mortelle; que la fainte Vierge étoit sortie condeissée du sein de la nature Divine, & qu'autrement elle n'auroit pû devenir l'Epouse du Saint-Esprit, à cause de la dispro-

portion des natures:

Le dessein de ce nouveau Mahomet étoit d'augmenter le nombre de ses Sectateurs, jusqu'à pouvoir paroure publiquement en armes dans la grande Place de Milan. Là il devoit representer éloquemmentales abus du Gouvernement Ecclesiastique; & du Gouvernement Civil, animer le peuple à la liberté; & s'assurer ainsi de la Ville & du reste du Milanois, puis pousser ses conquêtes le mieux qu'il pourroit. Mais tous ses vastes desseins avorterent par l'emprisonnement de quelques-uns de ses disciples. Il ne manqua pas de se sauver dès qu'il sçut cette PHILOSOPHIE premiere démarche de l'Inquisition, & n'eut garde de comparoître aux ajournemens de ce redoutable Tribunal.

Son Procès fut donc commencé en 1659. & l'année d'après il fut condamné comme hérétique, & son portrait fut brûlé à Rome par la main du boureau au commencement de l'année 1661. Borri s'avisa de saire quelques railleries sur les procedures de l'Inquisition, parce qu'il étoit en pays libre; mais malgré toutes ses précautions, il se vit depuis contraint de tenir un autre langage. On a cru que dans sa fuite il avoit toutné vers Inspruck; mais il est plus vraisemblable de croire, qu'au lieu de passer par le Tirol, Pays Catholique, il avoit pris le côté de la Suisse, d'où il se rendit à Strafbourgen 1661. Some ...

cette Ville, quoique grande, ne convenoit point à Borri. On eut

HERMETIQUE. eut beau l'y traiter favorablement, soit comme un homme persecuté par l'Inquisition, soit comme un grand Chimiste, qualité que l'avidité des Allemands ne manque pas de respecter; il sentit bien que ce n'étoit pas un Pays de ressource; il en partit donc & arriva en Hollande la même année. Les richesses & le tumulte d'Amsterdam l'engagerent à s'y fixer. D'abord il fit beaucoup de bruit; & quoiqu'il y parût en grand équipage, il ne laifsa pas de se donner pour le Méde. cin universel de toutes les mala-, dies; il s'y sit traiter d'Excellence, titre qu'on accorde aisément en Hollande, pourvû que l'on y dépense beaucoup d'argent; on y donneroit même au besoin celui d'Altesse; il ne s'agit que du plus ou moins de faste. Sa réputation y monta fort haut; on le regardoit comme une espece de prodige, par les cures extraordinaires qu'il Tom. I.

faisoit; mais comme la Médecine ne sçauroit tout guérir, il commença peu à peu à tomber.

Monconis, qui voyageoit en

Hollande, le vit en 1663. à la Haye, & depuis à Amsterdam. Ils s'entretinrent assez particuliere-ment de diverses matieres de Chimie; mais Monconis en faisoit peu de cas, & l'avanturier Borri paroissoit déja sur le déclin; il avoit cependant un Ecuyer; je veux dire de ces Ecuyers, qui s'estiment autant que leurs Maîtres, & qui applaudissent en public à tout ce qu'ils disent, qui les préviennent même souvent, pour leur épar-gner la peine de faire leur éloge; ce sont de ces Ecuyers, qui par-tagent avec le Maître les avantages des intrigues, parce qu'ils por-tent la plus grande partie de la peine.

Borri prévit le moment de sa décadence; & pour ne rester pas les HERMETIQUE. 435 mains vuides, il emprunta de bonne heure plusieurs pierreries, & une somme considerable d'argent; & dès qu'il se crut suffisamment muni, il quitta nuitamment la Ville d'Amsterdam.

D'abord il se retira à Hambourg, & comme il pouvoit y être arrêté par les liaisons intimes de commerce & d'interêt, qui sont entre ces deux Villes (1) il tira du côté

<sup>(</sup>a) M. Bayle, à l'Atticle de Borr, témbigne, qu'en arrivant à Hambourg, cet avanturier chercha un appui dans la Reine Christine de Suede, qui étoit alors, disort-il, en certe Ville. La Pierre Philosophale, prétexte ordinaire des gens de son espece, sui setvit de motif pour imploter la protostion de cotte Princes

εć

qu

You

ret

Clile

\_fic

ble

ŀle

<sup>-</sup> le,

de la Cour de Dannemarck, qui parut à Borri un Théâtre convenable. Il alla donc à Copenhague, où il trouva moyen de se faire presenter au Roi; c'étoit Frederic III. auquel il persuada de faire travailler à la rechérche de la Pierre Phisosophale. Tout sut mis en mouvement pour obtenir ce précieux trésor; ce m'est pas que Borri sût persuade qu'il la trouveroit; mais il avoit besoin de cet appas, pour subsister dans un Pays étranger.

Soit néanmoins que les dépenses que l'on saisoit saire au Roi parussent excessives pour un objet
aussi chimerique, soit la consiance
que le Roi accordoit trop aveuglément à un avanturier, au préjudice de ses plus affidés Ministres,
il devint odieux à tous les Seigneurs; mais il n'y avoit point de
remede, le Roi trouvoit un homme qui lui promettoit un nouveau
Perou, il s'y anachoit, st vouloit

HERMETIQUE. 437 se l'attacher, de peur que d'autres n'en prositassent. Borri, qui d'ailleurs n'étoit pas ignorant dans la Médecine, prétendit soutenir l'estime que le Roi avoit pour lui, en donnant des preuves de son habileté; il publia donc en 1669, quelques Dissertations (1) qui sur rent assez applaudies.

Mais Frederic mourut en 1670avant que de trouver ce qu'il desiroit si ardemment, & qu'on lui avoit promis avec tant d'assurance. Borri, qui craignoit quelque sinistre avanture, quitta subitement le Dannemarck, & passa en Saxe; il y resta peu, & résolut d'aller en Turquie; il se rendit donc en Hongrie; mais il sut arrêté sur la frontiere, soupçonné d'être complice de la conspiration des Comtes Na-

T iij

<sup>(1)</sup> De orru Cerebri & usu Medico; & de reisicio oculorum humores restituendi, Epistolæ duæ, à Josepho Francisco Burrho, in-8, Hasniæ 1669.

438 PHILOSOPHIE dasdi, Serini & Frangipani, que l'on venoit de découvrir (en 1670.) apparemment que l'Etoile, qui avoit, disoit-il, accoutumé de pa-roître devant lui, lorsqu'un malheur devoit lui arriver, s'étoit ab-

sentée ce jour-là.

On en écrivit donc à l'Empereur Léopold, en lui marquant le nom de cet Etranger; mais la Providence, qui ne laisse pas impunis des égaremens aussi grands que ceux de Borri, permit que la Let-tre arrivât dans le moment que le Nonce de Sa Sainteté étoit à l'Audience de ce Prince. Au seul nom de Joseph-François Borri, il ne put s'empêcher, suivant le devoir de son ministère, de le reclamer au nom du Pape. On conduisit donc Borri à Vienne, d'où on le sit transporter à Rome. Il y fut condamné à faire amende honorable sur la fin d'Octobre 1672. Je ne marque point les cérémonies qui s'y ob-

HERMETIQUE serverent; elles se trouvent dans quelques - uns de nos Livres (1) mais il fut condamné à une prison perpetuelle. Cependant au bout de plusieurs années, on lui accorda quelques adoucissemens, à la recommandation du Duc d'Estrées, qu'il avoit guéri; & dès-lors il fut transferé des prisons de l'Inquisition au Château S. Ange, où il eut un peu plus de liberté; on lui permit même d'y avoir un Laboratoire de Chimie, où il continua toujours ses opérations, sans néanmoins y réussir.

La Reine Christine, retirée à Rome, avoit obtenu la permission de le faire venir quelquefois chez elle, pour s'entretenir de Chimie. Mais ensin il mourut au mois d'Août 1695. dans ce Château,

âgé de 79. ans.

<sup>(1)</sup> Bayle, en son Dictionnaire critique au mot Borri

440 PHILOSOPHIE

Outre les deux Lettres dont j'ai déja parlé, il nous reste de lui la Chiave del Cabinetto di Cavagliere Borri, imprimée in-12. à Geneve en 1681. Ce Livre contient 9. Lettres, la plûpart dattées de Copenhague de l'an 1666. C'est de-là que l'Abbé de Villars a tiré la matiere du Comte de Cabalis, imprimé en 1670. Mais Je crois que M. Bayle n'avoit pas connoissance d'un autre Ouvrage du même Auteur, imprimé aussi à Geneve, sous le titre d'Ambasciata di Romolo à Romani, Livre de la même forme & de la même grosseur que Sa Chiave.

## LIV,

Etat actuel de la Science Hermétique.

Il ne suffit pas d'avoir conduit l'Etude & la Pratique de cette Science jusques aux derniers tems,

HERMETIQUES il est encore à propos de dire quelque chose de l'étar où elle est aujourd'hui. Quoique les Artistes ne se déclarent pas, ce n'est point à dire que cette solie soit essacée de l'imagination des hommes; elle subsistera tant qu'il y aura de la cupidité; elle est trop enraçinée dans le cœur, pour qu'elle disparoisse tout à coup; mais consolons-nous, elle s'étend bien plus loin que l'Europe. Tous les peuples sont au même niveau sur ce sujet; ils sont tous égaux par rapport à cet objet de leur avidité & du desir d'avoir & de posseder.

La Science Hermétique en Afrique.

Jai marqué à la page 30. du troisième Volume, que les manuscrits de la Science Hermétique, copiés au Caire en 1683. & rapportes en France par l'anslèb, montrent que la Science Hermétique,

PHILOSOPHIE 442 née autrefois dans cette Province: n'y est pas encore abandonnée; puisqu'on a foin d'en faire copier les manuscrits; & l'Histoire de Butler, rapportée ci dessus, fait voir qu'elle est pratiquée chez les Arabes. C'est ce que Jean Léon, Afriquain, & Mahometan converti, ne fait pas difficulté de reconnoître. Il est vrai qu'il parle du commencement du seizième siécle; mais Olaüs Borrichius (1) remarque que le Capitaine Thomas Parry, Anglois, a vû pratiquer en 1662. cette même Science, à Fez en Barbarie, & que le Grand Alchaest, premiere matiere de tous les Philosophes, est connu depuis long-tems en Afrique par les plus habiles Artifles Mahometans

<sup>(1)</sup> Olaiis Borrich, de Origine Chemiz & in conspectu Chemicorum celebriorum num.

#### En Grece.

Les Grecs eux-mêmes, quoiqu'abattus sous l'Empire du Turc, ne laissent pas de s'y appliquer. Cette curiosité, ou cette solie, comme on voudra la nommer, leur sert peut-être de consolation dans leur captivité. C'est ce que Leon Allatius sit connoître à Rome au sçavant Olaus Borrichius (1) en 1666.

## En Amerique.

L'Histoire du Philalethe, qui travailla en Amerique, prouve que cette fantaisse a pénétré jusques

<sup>(1)</sup> Leo Allatius Bibliothecz Vaticanz przfectus, & Grzcus gente, mihi in familiari colloquio, Romz confessus est Artem, Chemicam
à Grzcorum curiosioribus, in Patria adhuc impigré exerceri, sibique in animo esse, Grzcos Scriptores Chemicos, publicz luci, cum
interpretatione Latina exponere. Borrichius in
conspectu Chemicorum celebriorum. Num. XIV.

dans le Nouveau Monde, quoique rempli lui-même des trésors que l'ancien Continent y va chercher avec tant d'avidité; j'ignore si son zele, qui étoit extrême pour la propagation de la Science Hermétique, l'a porté à y saire quelques éleves. Mais du moins a-t'il cherché depuis à lui donner cours en Europe.

## Dans l'Europe : les Anglois.

Doit-on s'étonner à present de voir que la même curiosité regne parmi nous; c'est-à-dire, parmi des peuples, qui sçavent se servir de seur bien avec facilité, & quelque-seis même avec prosusion; car à peine dans les autres parties du Monde, les hommes en connoissent le veritable usage. Les richesses y sont ensouies & comme absorbées; il semble qu'on ne les desire, que pour se dire en secret,

HERMETIQUE. 445. je suis riche, sans aller au-delà. On s'y contente de la possession, sans pousser jusqu'à la jouissance; il y auroit même du peril à le faire.

On n'ignore pas qu'en Angleterre on s'applique encore aujour-d'hui à la Science Hermétique avec beaucoup de soin; je ne sçais néanmoins si c'est avec succès; mais je puis dire que j'ai vû, il y a trois ou quatre ans, chez un Artiste de Paris, plus de vingt livres de Beure d'Antimoine, qu'il travailloir pour des Anglois, qui le payoient très-cherement, & qu'il a envoyées depuis à Londres. On prétend que c'est un des dissolvans de cet œuvre. Ce n'est pas qu'on manque en Angleterre de Praticiens habiles. pour une opération aussi facile, que celle du Beure d'Antimoine; mais sans doute que ces Philoso-phes vouloient cacher le commencement de leur opération, en faisant faire dans un Royaume étranger la premiere matiere de leur dissolvant, qui leur coûtoit même beaucoup plus, que si on l'avoit travaillé chez eux, & sous leurs yeux.

D'ailleurs on ne sçauroit disconvenir que les Anglois n'écrivent sur la Science Hermétique avec beaucoup de lumiere & de profondeur. Ils y sont paroître leur jugement & leur esprit de restexion. Il seroit à souhaiter qu'ils apportassent la même attention & la même maturité à tout ce qu'ils entreprennent, on seroit beaucoup plus content d'eux, & ils ne s'exposeroient pas à perdre l'estime des autres Nations, comme ils s'y risquent tous les jours.

## Les François.

- Zachaire nous apprend que de fon tems il n'y avoit pas de Ville au monde, où il se trouvât un si

HERMETIQUE. grand nombre d'Artistes qu'à Paris, & j'ose assurer, que depuis deux cens ans, que vivoit ce Philosophe, ils ne sont pas diminués; il est vrai qu'ils restent inconnus, parce que cette grande Ville est comme une épaisse & immense forêt, où l'on cache ses routes & ses démarches, beaucoup plus facilement, que par-tout ailleurs. On est éclairé dans les Provinces; l'on sçait, à l'extrêmité de la Ville, tout ce qui se passe dans l'intérieur de la moindre famille, & plus on veut se cacher, plus on s'applique à vous étudier; les Provinciaux, moins attentifs à leurs propres affaires, qu'à celles des autres, se font une occupation de leur curiosité; ainsi l'on y est bien plûtôt découvert : au lieu que le rumulte & l'embarras de la Capirale, où chacun est occupé de soi, fait qu'on ignore souvent ce qui se passe chez son voisin, & quel448 PHILOSOPHIE quefois dans sa propre maison.

Mais ce ne sont pas ceux qui réussissent qui se mêlent de publier. quelque Ouvrage à ce sujet, ce sera souvent un Philosophe manqué, qui sur la moindre lueur qu'il apperçoit, se croit un grand maître: sur le champ il écrit d'une manière legere & plausible; & sans avoir jamais operé, il est content & donne quelque dissertation jolie, curieuse, bien écrite & bien prouvée, où il ne manque absolument rien que la vérité; mais il y a du vraisemblable, ce qui suffit pour l'amuser, & lui & ses pareils; c'est ce qu'a fait l'année derniere un demi Praticien, dont j'ai parlé à la page 253, du proisiéme Volume. Il nous a donné une Version Poëtique des cent cinquante Pseaumes de David-, appliqués à la Science Hermétique. Il fait plus dans une énorme & longue Préface toute Chimique El 3 soin de

HERMETIQUE. se donner lui-même pour Adepte, réputation redoutée par les vrais Philosophes, qui loin de se découvrir, ne cherchent qu'à se cacher aux yeux des autres; mais ce fecond Traducteur, Philosophe en idée, est du moins louable de faire paroître sa reconnoissance, en déclarant qu'il a l'obligation de toutes ses lumieres Philosophiques au Chevalier de Nouveaumont, auques il dédie son Ouvrage, qu'il reconnoît pour son Maître; & le Maître, comme on sçait, est reconnu aussi Adepte que le Disciple.

### Les Hollandois.

Comme l'amour du gain est l'amorce de ces Républicains, ils se livrent, aussi-bien que leurs voissins, à la Science Hermétique; cependant depuis *Isaac* le Hollandois, il ne paroît pas qu'ils ayent produit de grands & parfaits Artistes. Il est vrai, qu'ils ont eu de

nos jours, de sages Philosophes; tels que Lemort, Barchusen & Boer-have, mais qui n'ont point cherché à pénétrer jusques dans le secret de la Philosophie Métallique. Cependant les deux derniers ne disconviennent pas de la possibilité de la transmutation, sur-tout de l'argent en or. C'est encore beau-coup saire.

#### Les Allemands.

Mais rien ne passe la sécondité des Allemands; tout homme, qui parmi eux, se mêle de Médecine & de Pharmacie, arbore à l'instant le titre de Chimiste; & de la Chimie vulgaire & raisonnable, ils passent aisément à la Chimie Hermétique; c'est même ce qui leur donne de la réputation. Par malheur ils ont été gâtés par quelques histoires de transmutations métalliques, que l'on prétend qui se sont

HERMETIQUE. faites chez eux. Les Princes mêne s'en éloignent pas depuis qu'ils ont vû les Empereurs Maximilien & Rodolphe II. s'y appliquer aus-si-bien que Ferdinand III. Tous ambitionnent, non pas la Science en elle-même, ni les curiosités qu'elle produit; mais ils courent après l'avantage réel qu'ils s'imaginent en pouvoir tirer. Leurs Ecrivains, sûrs & pesans Artistes, étudient & pratiquent beaucoup; ils approfondissent même souvent les sujets qu'ils traitent. Ils vont jusques à de nouvelles découvertes; mais tous ne travaillent pas avec le même succès; & c'est principalement sur ce sujet que se vérifie la parole que Barclay a débitée à leur égard, qu'ils écrivent beaucoup plus de choses qu'ils n'en sçavent; Plus scribunt quam sciunt. J'en ex-cepte néanmoins un petit nombre d'hommes célebres, qui ont operé beaucoup plus de choses curieufes, qu'ils n'en ont écrit. Tels sont Glauber, Becher, Kunkel, Wede-lius, Sthal & Pott, qui conservent toujours la réputation qu'ils se sont acquise; mais la plûpart des autres ne sont que de soibles & saitigans Compilateurs.

## Italiens & Espagnols.

Les Italiens'ne sont pas moins avides que leurs voisins d'avoir de grands biens, dès qu'ils peuvent le faire sans beaucoup de soins & d'embarras; c'est pourquoi on ne laisse pas de trouver parmi eux quelques Artistes, sur-tout à Venise, Ville de tumulte & d'embarras, & à Rome, Ville tranquille pour celui qui ne veut dépendre que de lui seul. Aussi ont-ils produits quelques Philosophes; mais plus circonspects que les autres peuples; ils ont la prudence de ne pas trop saire éclater leur sçavoir.

Les Espagnols, toujours sages & toujours reservés, se sont moins appliqués à la Science Hermétique, que les Philosophes des autres Nations. Je'ne connois parmi eux que deux Artistes; mais l'un, qui est Raymond Lulle, l'a emporté sur tous ceux qui ont paru depuis. Il est vrai que le puri hasard sui procuta la connoissance de cet Art. De Philosophe Méraphysicien, il devint grand Physicien. Il en eut l'obligation au célèbre Arnauld de -Villeneuve, qui le connoissant homine de bien, lui découvrit tout le secret de la Science Hermétique, persuadé qu'il n'en feroit jamais un mauvais usage. Le second Artiste est Diego Alvarez Ohacan, qui sir

PHILOSOPHIE imprimer à Seville en 1514. un Commentaire sur Arnauld de Villeneuve. D'ailleurs les Médecins mêmes de cette sage Nation ne paroissent pas au rang des Philoso-phes Hermétiques; ils s'en sont te-nus à Hippocrate & à Gallien, comme leurs Philosophes s'en sont rapportés aux plus anciens, tels qu'étoient Aristote, ses Commentateurs, & les Arabes. Aussi un Francois fort habile ayant voyagé en Espagne dans ces derniers tems, & me parlant du sçavoir des Ecclesiastiques, & même des Evêques de cette sage Nation, me disoit à son retour, qu'ils étoient tous également entêtés de l'ancienne Philosophie & de la nouvelle Théologie.

Quoique j'aye mis Bernard Perez Vargas, & Alonzo Barba dans le Catalogue des Auteurs de la Science Hermétique, ils n'y entrent cependant que comme Métallurgistes, & non pas comme ChiMERMETIQUE. 455 mistes. Les Traités qu'ils ont donnés sur les Mines & sur les Métaux, ne sont pas seulement excellens, ils sont encore extrêmement rares; & c'est pour eux une matiere de pratique, & non de curiosité. On ne sçauroit donc trop estimer la sagesse d'une Nation, qui n'a point donné dans un excès de cupidité, trop ordinaire aux autres Peuples.

Des differentes conditions qui se sont autrefois appliquées à la Science Hermétique.

J'ai eu la curiosité d'examiner, qui sont les caracteres de personnes, qui se sont autresois appliquées à la pratique de cet Art; & ce n'a pas été sans étonnement que j'ai observé, que parmi les anciens, on y trouve beaucoup plus d'Eccle-siastiques & de Religieux, que d'aucune autre condition; & je me suis demandé souvent à moi-même: Se-

456 PHILOSOPHIE roit-ce donc qu'il y auroit dans des hommes consacrés à Dieu par leur état, plus de cupidité que dans les autres Fidéles? Ou bien ne seroitce pas que la vie retirée des uns & l'oissveté du Cloître, & de la solitude dans les autres, leur donnant · lieu de se livrer, sans distraction, à l'étude des Sciences, ils ont voulu, sans doute, examiner les effets de la nature & de l'art; & voir, par euxmêmes, jusqu'à quel point l'indusdrie humaine peut être portée. Ce-la ne regarde néanmoins que les anciens tems; car depuis deux cens ans, la plûpart des Artistes sont des Médecins ou des gens curieux des secrets de la Nature.

Je crois donc qu'on ne sera pas fâché de voir ici la liste des Artistes connus dans ces deux conditions. Et combien ne s'en trouve - t'il pas encore, qui nous sont inconnus

## Ecclesiastiques Chimistes.

Pelagius de Constantinople attaché à S. Jean Chrysostome.

Synése, Evêque de Prolemaide en

Lybie.

Heliodore, Evêque de Tricca en Thefsalie.

Alain de Lille, Docteur de Paris, puis. Moine de Civeaux.

Jean XXII. Pape.

Nicolas de Cusa, Cardinal Allemand.

Marsile Ficin, Chanoine de Florence, Beroalde de Verville, Chanoine de Tours.

Jean Thornburg, Evêque de Winchefter.

L'Abbé de Villars.

aiD mino

Moines Chimistes.

Hierothée. Cosme Moine & Prêtre. Tom. I. V

PHILOSOPHIE 458 Morien, Solitaire près de Jerusalem. Jean de Rupescissa, Cordelier. Roger Bacon Cordelier. Albert le Grand, de l'Ordre de S. Dominique. S. Thomas, de l'Ordre de S. Dominique. Raymond Lulle, attaché à l'Ordre de S. François. Cremer, Abbé Benedictin. Richard, Chanoine Régulier. Basile Valentin, Benedictin. Ripley, Chanoine Regulier, puis Carme. Ferrari on Efferari.

Tritheme, Benedictin Allemand. Helie, Cordelier. Rouillac, Cordelier Piémontois.

Castaigne, Cordelier François. TIS

Kircher, Jesuite.

Moine, Benedictin in Theatro Chimico.

Quatrammo, Augustin d'Italie.

L'Etoile de la Table suivante marque un Adepte, Sun T



## **CHRONOLOGIE**

DES PLUS

### CELEBRES AUTEURS

DE LA

### PHILOSOPHIE

# HERMETIQUE.

J. C. 1996.

TRISMEGISTE, Roy d'Egypte, connu dans la Liste des Rois de cette Nation, sous le nom de Siphoas; les Traités que nous en avons sur la Science Hermétique, sont supposés, quoiqu'ils renferment sa Doctrine. Voyez son Histoire ci-dessus, page 9.

1595.

Moyse, Ches & Conducteur du Peuple d'Israël; on a supposé sous son nom un Livre sur la Science Hermétique: Voyez cy-dessus pale 11. ce qu'il a operé dans cette Science.

**440** 

Sophar, Perlan fut le Maître d'Os-

Avant 500.

\* Ostanes Mede, vivoit sous Xerxès, Roy de Perse, à la suite duquel il étoit; alla en Egypte, & fut le Maître de Démocrite. On a mis sous son nom des Livres de la Philosophie Hermerique, qui sont en Grec & en Arabe, ils sont supposés, ou viennent d'un Ostanes, Egyptien, au cinquiéme siécle. Ci-dessus pag. 25. & 26. & Tome

3. pag. 20. & 31.

\* Jean ( Johannes ) Prêtre, vivoit avant Démocrite; l'on a. sous son nom un Manuscrit Grec sur la Science Hermétique, J'adopte ce qu'en dit un ancien Ecrivain Grec, qui le place avant Démocrite. Tome

3. page. 12. 16. 27.

180.

Democrite, Philosophe Grec, forme par Ostanes, & ensuite par les Prêtres d'Egypte; nous avons son Traité qui a été imprimé avec le Commentaire de Synchus. Il se trouve fort communément parmi les Manuscrits Grecs de cene Science. Gy-dessus page

Tome, 3.

\* Marie sur une Juive très-curieuse, que Democrite trouva à Memphis, où esté avoit été formée par les Egyptiens. Son Traité est imprime dans les Recueils. ne stir pas la sœur de Moise, comme le marquent quelques édi-

tions. | Ci - dessus, page 26. 0

Tome 3. 11. 12: 17.

|     |          | . 401                                                                      |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | Avant    | * Ostanes, il y eut un Philosophe de                                       |
|     | J. C.    | ce nom du tems d'Alexandre le                                              |
|     | 325.     | Grand. On ne sçait que son nom,                                            |
| ~   | 1        | sans que nous en ayons aucun ou-                                           |
|     |          | vrage.                                                                     |
| •   | 5,0.     | * Comarius, d'autres le nomment Co-                                        |
|     |          | manus, Prêtre & Philosophe E-                                              |
| ٠   |          | gyptien, a instruit Cleopatre sur                                          |
| -   |          | la Science Hermétique; nous                                                |
| •   | ,        | avons de lui un Traité manus-                                              |
| •   |          | crit; mais qui est assez rare. Cy-                                         |
| ŕ   |          | dessirs page 33. O tome 3. pag. 1 z.                                       |
| C   | :45•     | *Cleopaire, Reine d'Egypte; nous avons                                     |
| ٠,  |          | fous son nom quelques procedés                                             |
| •   |          | sur la conservation de la beauté,                                          |
| -   |          | & l'on trouve dans les Manuscrits                                          |
| •   |          | quelques Traités de cette Princesse                                        |
| •   | Depuis   | sur la Science Hermétique. Ci-                                             |
| 1   | J. C.,   | dessus page 34. G'tome 3. pag. 13.                                         |
| L   | 38.      | ce Hermétique. Ci-desus page 3 s.                                          |
|     | 80.      | On prétend que S. Jean l'Evangeisste                                       |
| · · |          | pratique la Science Hermétique.                                            |
| •   |          | Ci-dessus page 19.                                                         |
|     | 176.     | Athenagore, Philosophe Chrétien, à                                         |
| ;   |          | qui l'on attribue le Roman du                                              |
| •   |          | Purfait Amour, imprimé à Paris                                             |
| ,   | , , ,    | en 1599. & 1612. dans lequel of                                            |
| •   | <u>}</u> | - trouve quelques operations de la                                         |
|     |          | Science Hermétique. Ci - dessites                                          |
| ٠   |          | page 62. & Tome 3. p. 106.                                                 |
| ċ   | 350-     | Epibechius, est cité par Synesius; ain-                                    |
| j   |          | si vivoit avant ce dernier; mais                                           |
| *   | 300      | nous n'avons rien de lui.                                                  |
| -   | 399-     | Philippe né à Syde en Pamphilie, fut<br>Prêtre de l'Eglise de Constantine- |
| •   |          | Pretre de l'Eglile de Constantino-                                         |
|     |          | Vinj                                                                       |
|     |          | -                                                                          |

ple, attaché à S. Jean Chrysoftome; disputa en 425. le Siège Patriarchal de cette grande Ville;

ne possédoit pas la Science Hermérique, & n'avoit que la teinture du fer & du cuivre en or. Ci-

desjus page 38. & 58. Tome 3.

Synesius, né à Cyrene, Ville principale de la Province Cyrenaique dans la Lybie : de Payen le fait Chrétien, étudie à Alexandrie, devient Evêque de Ptolemaïde l'an 410. On a imprimé son Commentaire sur Démocrite; il se trouve aussi dans les Manuscrits Grecs de la Science Hermétique. M. de Tillemont a fait un trèsgrand article de Synesius dans son Histoire Ecclesiastique. Ci-dessis

Heliodore, ami particulier de Synesius; ce dernier lui adresse trois lettres, qui sont dans ses œuvres. Heliodore fut fait Evêque de Tricca en Thessalie : son Traité qui est en vers, est imprimé an Tome VI. de la Bibliothéque Grecque de Fabricius pag. 789. Ci-dessus page

57. & Tome 3.

\* Zozime, né à Panopolis dans le territoire de Thebes en Egypte, mais qui demeuroit à Alexandrie, est celui des anciens Grecs, qui a le plus écrit sur la Philosophie Hermétique; mais rien n'en est impriDepuis' mé; il se trouve assez communément dans les Manuscrits Grecs de J. C. cette Science ; on croit qu'il étoit Chrétien; ainsi ce ne sçauroit être Zozime l'Historien, grand ennemi des Chrétiens. Ci-dessus page 19. & Tome 3. Archelaus étoit Chrétien, & son ouvrage se trouve parmi les autres Chimistes Grecs; il est obscur, mais on sent neanmoins, qu'il étoit pratic dans la Science Hermétique. Ci-desus page 60. Pelage cite Zozime; ainsi il lui est postérieur; nous avons son Traité dans les Manuscrits Grecs de cette Science Tome 3. \* Oftanes, Egyptien, lettre à Perasius sur la Science Hermétique. Il y a divers Traités d'Ostanes sur le même sujet, soit en Grec, soit en Arabé; mais on ignore s'ils sont de cet Ostanes, ou de quelqu'autre plus ancien. Tome 3. Olympiodore, Philosophe de Thebes en Egypte; lettre à Petasius, est certainement de ce siecle; c'est ce qui m'a obligé de mettre dans le même tems Ostanes; puisque tous deux adressent leurs Ouvrages à la même personne. Son Traité se trouve seulement en manuscrit. Tome 3. Theophraste, Philosophe Chrétien. Tome 3. pag. 9.

\* Ettenne (ou Stephanus) d'Alexandrie.

V iiij

Depuis est qualifié dans les Manuscrits du J. C. titre de Philosophe universel: son Traité sur la Science Hermétique n'a pas été imprimé; mais se trouve seulement dans les Manuscrits. Tome 3. Hierothée, Lambecius croit que c'est le même qui a commenté l'Echelle de Saint Jean Climaque, qui vivoit en 579. ainsi Hierothée est du septiéme siècle. Tome III. pagé g. Pappus, Philosophe Chrétien, dont l'ouvrage est en Grec, & n'a jamais été imprimé. Tome 3. Cosme, Moine, dont on a un Traité manuscrit. Tame 3. page 9. Il parois que sur la sin de ce siécle la Philosophie Hermétique tombe chez les Grecs. \* Geber, Arabe, né à Tusso dans le Chorasan, Province de la Perse; d'autres cependant le font naître à Haran dans la Mésopotamie: il est le Chef de tous les Philosophes Arabes; outre les Traités de cet Auteur qui sont imprimés, il en reste encore quelques-uns en manuscrit. On dit qu'il avoit fait

jusques à cinq cens Volumes sur la Science Hermétique. On le pré-

tend Sabéen de Religion; c'étoit en mélange de Christianisme & de Judaisme. Voiez M. d'Herbeles

Chronologie

des Chimistes. Biblioth. Orientale au mot Gia-Depuis ber. Ci-dessus page 72. & Tome J. C. 3. page 169. Rhasis ou Rasés celébre Médecin Arabe, qui le premier a introduit la Chimie dans la Médecine: nous avons son Traité sur la Science Hermétique. Tome 1. page 80. 👉 Tome 3. 9.54. Farabius ou Alfarabius, celébre Philosophe Arabe, meurt en 954. page 82. & Tome 3. il passe pour le plus grand Philosophe des Mahometans. 1000. Salmana, Philosophe Arabe. Tome 3. page 14. \* Avicenne, un des Oracles de la Mé-.1036. decine, & grand Philosophe, étoit Arabe, meurt en 1036. Cidessus pag. 98. 6 T. 3. \* Aristote, Arabe, se déclare lui-même Disciple d'Avicenne; nous avons de lui quelques Traités qu'on attribue mal - à propos au celébre Aristote, Précepteur d'Alexandre. 1050 \* Adfar, Arabe, Philosophe d'Alexandrie & Maître de Morien, vivoit vraisemblablement en ce tems. Cidesfus page 87. & 96. Psellus, Grec, adresse une lettre à Xiphilin , Patriarche de Constantinople, sur la Science Hermétique. Ci-dessus page 39. \* Morien, Romain-de naissance, mais formé à Alexandrie en Egypte, se retire dans les montagnes voisi166 Chronologie nes de Jerusalem : il instruit Calid Depuis sur la Science Hermétique. Ci-J. C. dessus page 86. & 96. & T. 3. \*Calid, Arabe Mahometan, Calife on 1110. Soudan d'Egypte instruit par Morien. Ci-dessus pag. 86. 6 89. \* Arresius cite Adfar, & lui-même est 1130. cité par Roger Bacon; ainsi il est entre les onziéme & treiziémessécles- Ci-dessus page 108. & Tome 3. 1193. Naissance d'Albert le Grand à Lawingen sur le Danube. Ci-dessus page 119. \* Abraham, Juif, dont Flamel a eu les figures & les explications. Je le place ici par conjecture. Ci-dessas pag. 207, 208. \* Arislaus, je le place ici par conjectu-re. S'il a fait la tourbe des Philosophes, comme on le croit, il étoit Chrétien, & non pas Mahometan Arabe. rzoo. Rechaidibus, placé ici par conjecture. Zadith, fils d'Hamuel, je le place ici par conjecture. Naissance de S. Thomas-d'Aquin. Gdessus page 131. & Tome 3. 1235. Naissance de Raymond Luile à Palme, Capitale de l'Isle Maiorque. Voyez ei-dessus page 144. & 183. où se trouve la Chronologie de ses voyages. Vincent de Beauvais, de l'Ordre de Saint Dominique;, n'a point tra-

Chronologie 168 saire, il paroît que c'est le mé-Depuis me que celui à qui Arnauld de J. C. Villeneuve a écrit. Raymond Lulle souffre le martyre en Afrique. Ci-dessus page 180. \* Jean Daustein, Philosophe Anglois, dont nous avons deux Traités imprimés, les autres sont restés en manuscrit. Ci-dessus p. 227. \* Jean XXII. Pape, travaille à la Philosophie Hermétique. Son Traité, qui est très-obscur, se trouve imprimé. Voyez ci-dessus page 187. \* Jean de Meun écrit & travaille sur la Science Hermetique, après avoir fini le Roman de la Rose. Ci-dessus page 193. & Tome 3. \* Jean Cremer, Abbé de Westminster, ami & disciple de Raymond Lulle, travaille à la Science Hermétique. Son Traité ou Testament se trouve imprimé. Voyez ci-dessus pags 221. & Tome 3. 1330. \* Richard, d'autres le nomment Rebers Anglois, de qui nous avons le Correctorium Alchimia, qui est estimé des Connoisseurs. Tome 3, \* Pierre Bon de Lombardie, travaille 2 Pola, Ville de l'Istrie Venitienes Ci-dessus page 220. & Tome 3. \* Odomare pratique la Science Hermétique à Paris. Nous avons son Ouvrage. Tome 3. page 36. & 52. Jean de Rupescissa, Cordelier François que le Pape Innocent VI.

\* Basile Valentin, Moine Benedicin &

fus, page 228. & Tome 3.

Erfurt en Allemagne, est l'un des plus grands Artistes de la Philosophie Hermétique. Ci-des-

Chronologie 470 Depuis lacques Cœur, Grand Argentier de France, ou Surintendant des Fi-J. C. nances. Ci-dessus page 248. 1450. Thomas Northon, Anglois, Auteur el-1455. timé, dont l'Ouvrage est imprimé par Michel Mayer. p. 264-\* Lacinii Collectanea, Lacini, Moine de Calabre, a fait un abregé de Pierre le Bon, Tome 3. page 264. Nicolas de Cusa, Cardinal, Allemand, a été en son tems une des lumieres de la Philosophie: on trouve dans ses Ouvrages quelques semences de la Science Hermétique, ei-dessus, page 268. \* George Anrac, ou Aurac de Strasbourg; on le croit Adepte, Tom-3. pag. 107. J'ai en manuscrit son Jardin de Richesses en Latin, que le nommé Halluy avoit volé à un Artiste, qui avoit la miniere; on prétend qu'il s'appelloit Lansac; c'étoit un vieillard respectable, sur lequel j'ai fait inutilement beaucoup de recherches, & qui a cependant demeuré à Paris vers l'an 1725. Ci-dessus, page 268. \* Georges Ripley, Anglois, dédie ses douze Portes de la Chimie à Edouard IV. Roi d'Angleterre: apprend la Science Hermétique dans ses Voyages, & à été un des plus habiles Praticiens, ci-dessus, page 264. & Tome 3. pag. Jean Tritheme, Abbé d'Hirlauge, paroît en ce tems, & meust seuler

ment en 1516. Il fut très-versé Depuis dans toutes les Sciences: on croit J. C. qu'il n'a pas ignoré la Philosophie Hermétique, ci-dessus, page 268. & Tome 3. 1482. Jean Pico, Prince de la Mirandole, né 1463. & mort en 1494. a donné un Traité curieux sur l'or, où l'on trouve beaucoup de faits de / la transmutation des métaux; mais: lui-même n'a pas été Adepte; il est imprimé dans la Collection de: Manget. Ci-dessus page 270. Vincent Keffsky, Polonois, dont nous avons un Traité sur la teinture des métaux; Ouvrage très-obscur, Ci-dessus p. 269. Tome 3. 1490. Mort de Georges Ripley, qui d'abord' fur Chanoine Régulier de S. Augustin, puis de dépit se sit Carme en Angleterre. On croit que Bernard Trevisan est mort la même année, ci-dessus, page 267. Marsille Ficin, Prêtre & grand Philo-1491sophe, dont nous avons un Traité sur la Chimie; il étoit né en 1433. & mourut près de Florence en 1499. ci-dessus, page 269. & Tome 3'. Naissance de Paravelse en Suisse. Il étudia la Médecine, & lui sit ensuite changer de face, ci-dessus, page 279. & Tome 3. \* Philippe Ulstade, Traité fort estimé

sous le titre de Ciel des Philoso-

phes, Tom. 3.

Depuis Jean Fernel, de Montdidier en Picardie, Médecin du Roi Henri II. J. C. a donné quelques préparations 1555. Chimiques, mais qui ne servent de rien; il s'est enrichi, mais non point par la Science Hermétique, qu'il n'a fait qu'entrevoir, Tome 1556. \* Denys Zachaire; on croit que c'est un nom supposé d'un Gentilhomme de Guyenne, & Philosophe, qui vivoit sous Henri II. Roi de France, & que l'on regarde comme un Adepte, ci-dess, page 286: & Teme 3. 1558. Guillaume Gratarolle ne peut & ne doit passer que pour un Compilateur; il a fait une Collection des Philosophes Hermétiques, ci-desfus, page 289. & Tome 3. pa-Ke Leonard Thurneissers a passé autresois pour un Charlatan & sa réputation n'est pas meilleure. Alexandre de Sucthen, Allemand, dont on a un Traité affez curieux sur l'Antimoine, Tome 3. page 1568. Edoward Relley, Notaire Fripon, ce qui n'est pas rare, sur-tout en Angleterre, a eu, dit-on, la poudre de projection, mais n'en a pas eu le secret. ci-dessus, p. 306. Jean Dée, Ministre de la Religion An-1569. glicane, ami de Kelley, a écrit sur la Science Hermétique, cidessus, p. 310. & Teme 3,

Chronologie Depuis | Salomon de Trismosin, Allemand, dont nous avons la Toison d'Or, esti-J. C. mée par quelques-uns, méprisée 1570. par d'autres; c'est le soit ordinaire de ces sortes de Livres, Tome z. Jean-Baptiste Nazari, Italien, plus grand Compilateur qu'habile Artiste; son Livre est assez connu, mais il n'est pas commun, ci-dessus, page 313. & Tome 3. Thomas Erastus Medecin habile, ennemi de l'Alchimie. Ci-dessus p.316. 1580. Blaise de Vigenere a peu pratiqué & peu écrit, en quoi je le trouve lage. Voyez vi-dessus, page 319. O' Tome 4. David Beuther; Philosophe Allemand très-obscur, 7 omo 3. Juste Balbian, d'Alost dans les Pays-Bas, done nous avons un Traité, traduit même en Italien, & quelques Collections de la Science Hermétique, traduites aussi en Italien, Tome 3. pag. 110. \* Gaston de Claves, Lieutenant Géné-1590. ral du Présidial de Nevers, a bien écrit; & si on l'enscroit, il a pratiqué heureusement, ci-dessus, page 317. & Tome 3. Bernard-Gabriel Penet, mort à l'Hôpital, pour avoir pratiqué la Science Hermét que, pag. 321. Tome 3. François Antoine de Londres; nous en avons plusieurs Traités assez estimés, Tome 3. 1596. Theobaldus d'Hogghelande, Philoso-

des Chimistes. phe de Middelbourg en Zesande, Depuis^ J. C. a écrit assez bien, & a donné l'Histoire des Transmutations métalliques, qu'il a connues, Tome 3. page Henri Conradt ou Kunrat, Allemand, a beaucoup écrit, & même assez obscurément; il n'a pas plus avancé que les autres; son Amphitheatrum, quoique rare & recherché, n'en est pas plus plus instructif, Tome 3. 1600. Nicolas Barnaud étoit un Compilateur, & rien plus, Tome 3. pa-Jean Ernest Burgrave, Allemand, a écrit plusieurs Traités; mais il n'est pas mention qu'il ait réussi, Ci-dessus, p. 382. Tome 3. \* Le Cosmopolite, ou Alexandre Sethon, Ecossois, mort en Pologne vers l'an 1603, ci-dessus, page 323. & tom. 3 1604. Michel Sendivogius de Moravie, mais habitué en Pologne, où il (st mort en 1646. ci-dessus, p. 328. & Tome 3. Les Freres de la Rose Croix; cette Societé inraginaire a fait beaucoup de bruit en Allemagne depuis 1605. jusqu'en 1625. aujourd'hui à peine en est - il mention, ci-dessus, pag. 369. & Tome 3. Jean Beguin a donné une assez bonne Introduction à la Chimie, quoique très-abregée; on y trouve des

Chronologie 476 procédés utiles & curieux. Be-Depuis guin avoit voyagé; il avoit visité J. C. les mines, & ce qu'il dit même de l'humeur on aueuse, qui découle le long des murailles des mines, devroit donner quelques lumieres aux Artistes, ci-dessus, page 388. & Tome 3. 1607. Pierre Amelungs a fait une Apologie de la Chimie; mais à quoi cela sert-il? Tome 3. page -1608. André Brentzi de Padouë, a donné plusieurs moyens de parvenir à la Pierre Philosophale, que lui-même ne possedoit pas. Sil avoit été assez heureux pour posseder ce tresor, il ne s'en seroit pas vanté & en auroit encore beaucoup moins écrit, Tome 3. 1609. André Libavius, Allemand, l'un des plus fertiles Ecrivains de la Science Hermétique. Je trouve même qu'il en a trop écrit. C'est aussi ce qui fait croire qu'il n'a pas réussi. Il est mort en 1616.Ci-dessusp.382 161 a. \* Le Chevalier Imperial; on le croit Etranger, & l'on prétend qu'il est Auteur de l'Arcanum Hermetica Philosophiæ, attribué au Président d'Espagnet, Tome 3. 1611. Ange Sala, de Vicence en Italie, a beaucoup travaillé sur la Science Hermétique, Tome 3. Henri Nollius a donné divers Traités sur la Philosophie Hermétique, Tome 3.

des Chimistes.

Dupuis Philippe Mullers, Médecin de Fribourg en Brisgaw, a donné un petit Li-J. C. vre, où il prétend découvrir beau-1614. coup de merveilles de la Chimie, Ci-dessus page 383. Jean Thorneburg, Evêque de Winchester en Angletere, veut instruire les Commençans; mais depuis son Ouvrage, les Commençans n'en savent pas davantage, Ci-dessus p. 397. Tome 3. page 309. Gabriel de Castaigne, Cordelier, qui se qualifioit d'Aumônier de Louis XIII. a travaillé sur l'or potable, Ci-dessus, page 392. Oswalde Crollius, Chimiste Allemand fort habile; son Introduction est · assez recherchée des Connoisseurs; · il étoit habile Artiste, Grand Paracelsike & rien plus, page 385. Le Sieur de Nuisement, demeurant à n Ligny en Barois, a public, dit-on, les travaux des autres; mais cela ne lui a pas servi de beaucoup, Ci-dessus page 393. Michel Mayer, Medecin, né dans le Holstein, grand Amateur, Ecri-, vain célébre, mais qui n'a rien! trouvé, ci-dessus, page 3844 & Tome 3. .1620. Flean d'Espagnet; Président à Bordeaux; on croit qu'il avoit le secret de la Science Hermétique; on prétend cependant, que le Traité, qui lui est attribué, n'est pas de

: lui, mais du Chevalier Imperal

Chronologie 478. Depuis Anonyme, qui n'est pas connu autrement, ci-dessus, p. 389. & T. 3. J. C. Antoine Gonthier Billich, Allemand, 1621. a écrit plusieurs Traités curieux; mais a-t'il pratiqué & réussi, l'on en doute, some 3. Orshelius a commenté le Cosmopolite, & son Ouvrage doit être lû par les Amateurs; il a, dit-on, touché le vrai principe, Ci-dessus, p. 389 André Tenzelius, Allemand, habile dans la Philosophie, a fair, entre autre, Medicina Diastatica, qui a été autrefois fort rare. Je sçais que dans la rareté de ce Livre, une Dame Philosophe, n'ayant pû l'avoir pour de l'argent, offrit pour l'obtenir ce qu'elle avoit de plus précieux. C'est avoir bien du goût pour la Science Hermétique, que d'en venir là. Jean Daniel Milius Medecin du Pays de Hesse a beaucoup écrit sur la Science Hermétique, & ses écrits nesontpascommuns. Ci-dessusp. 386. 1629. Michel Potier (Poterius) homme qui a fait beaucoup de bruit en son tems, se vantoit extremement, se disoit habile & recherché des Princes; cependant il ne paroît pas qu'il en sit koû plus que les autres. Ci-deffin , page \$87. Jean Agricola à donné quelques Traités assez curieux & assez estimés, Tome 3. Samuel Northon, Anglois, a beaucou 1

des Chimiftes ecrit, & meme fur des fujets im-Depuis portans , ci-deffus p. 397. Tome 3. J. C. 1632, Le Baron de Beaufoleil , & Martine Bertereau, Dame de Beaufoleil. Ces deux perfonnes sont e core fort célébres en Provence pour leurs lumieres, Tome 3. David Planiscamps se vantoit beaucoup fur la Médecine Universelle. Le Sçavant Olaus Borrichius reconnoit qu'il avoit de pons principes, mais qu'il s'en écartoit sur la fin de son opération, ci-deflus p. 393. 4636. Joseph Duchesne, Sieur de la Violette, a été un grand conteur de merveilles, & a ramailé beaucoup de: secrets, ausqueis on s'est bien gardé d'ajoûter foi, Tome 3. Daniel Sennertus, ne en 1572. & mort en 1637. habile Médecin, mais qui a plus travaillé sur la Chimie Vulgaire & la Médecine , que · sur sa Chimio métallique., Robert Flud à Fluctibus, Anglois, a, été trop grand Ecrivain , pour svoir été un grand Artifte. Ses

Depuisi Pierre - Jean Fabre de Castelnaudari, Médecin & Chimiste, a donné J. C. quelques Traités fort curieux; mais 1649. il n'a rien trouvé, Tome 3. Rodolphe Glauber, célébre Philosophe Allemand, tint un Laboratoire de Chimie à Amsterdam, où il a travaillé & fait imprimer beaucoup d'Ouvrages : on lui a l'obligation d'un sel, qui porte son nom', & qui est fort utile dans la Médecine, ci-dessus **Tome** 3. page 400. Pierre Borel, Médecin de Castres en Languedoc, grand Amateur de la Science Hermétique, a travaillé, & n'a pas trouvé, ce qui le fâchoit fort, Tome 3. Jean Harprecht de Tubinge va à Coppenhague, d'où il se rend en Hollande, & y fait imprimer, Lucerna Salis en 1658. Il étoit connu d'Olaus Borrichius, qui en parle dans son Conspectus Scriptorum. Chimicorum. 1658. Edmond Dickinson, Medecin de Londres, habile Philosophe, mais seuiement en speculation, & non en pratique, Tome 3. Jacob Bohem, a donné plusieurs écrits fort obscurs, & fort allegoriques, dont on ne peut tirer aucune lumiere, ci-deffus, 416. Tome 3. Martin Birrius, Médecin d'Amsterdam, publie trois Traités du Phi-s lalethe, Tom. 3. Tome I.

1674.

ci-dessus, page 414. & tome 3.

Gabriel Clauder écrit en faveur de la transmutation des métaux contre le Pere Kirker; ce n'est point à dire qu'il ait eu le secret; mais il desiroit de l'avoir, estimé des uns, méprisé des autres, tome 3.

\* Olais Parrichine Danois form ha

675. Palaus Borrichius, Danois fort han

|               | des Chimistes. 486                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Depuis        | lemand, a beaucoup écrit; il a                                   |
| J. C.         | donné même quelques prépara-                                     |
|               | tions de l'or, qui peuvent servir                                |
| 1             | pour la métallique, ci-dessus, pa-                               |
|               | ge 415. & tome 3.                                                |
| 1688.         | Adolphe-Christophe Benzius, Philo-                               |
|               | sophe Allemand, tome 3.                                          |
| 1690.         | Jean Conrad Barchuysen, Professeur                               |
|               | de Chimie à Leyde, s'est appli-                                  |
|               | qué à la Science Hermétique, &                                   |
| •             | ne paroît pas y avoir réussi, ci-                                |
|               | dessus, page 417: & tome 3.                                      |
| 1696.         | Jacques le Mors, célebre Artiste de-                             |
| ,<br>         | meurant à Leyde. Tome. 3.                                        |
| 1704.         | Jean-Michel Faustius, Médecin de                                 |
| · •           | Francfort, a donné une assez bon-                                |
| -             | ne Edition du Philalethe, come                                   |
| <b>;</b><br>· | 3.                                                               |
| 1710.         | Jean Helfrid Jungken, Chimiste Alle-                             |
| ,<br>•        | mand, très-estimé, tome 3.<br>George Wolfgang. VVedelius, habile |
| 17112         | George Wolfgang, Viedelius, habile                               |
| 1             | Litterateur, Chimiste estimé,                                    |
|               | dont nous avons plusieurs Ouvra-                                 |
| <b></b>       | ges, tome 3.                                                     |
| 17202         | Frederic Roth-Scholtzius, Silefien, qui                          |
|               | a publié une Bibliotheque Her-                                   |
|               | métique, & quelques autres Ou-                                   |
| 1710          | Vrages. Tome 3.                                                  |
| 17300         | Herman Boerhave, célebre Professeur                              |
|               | de Médecine & de Chimie à Ley-                                   |
|               | de, où il a fort brillé, a travaillé                             |
|               | beaucoup, & a sur-tout donné un corps complet de Chimie, ci-dest |
|               | Sus page 417. G tome 3.                                          |
| 1734.         | Emmanuel Swedenborg, excellent                                   |
| ·/)**         | Naturaliste, de qui nous avons                                   |
| •             | X iij                                                            |
|               |                                                                  |

1

•

.

avant que le Sieur Dammy en ait ici donné le secret, j'en ai vû à Vienne en Autriche aux Recollets de cette Ville. Les colonnes de leur Maître-Autel sont de ce faux marbre, qui se fait avec du plâtre sin, de la colle forte délayée dans de l'eau, à laquelle on joint les couleurs que l'on veut en poudre. Le Sieur Dammy s'est retiré à Vienne en Autriche vers l'an 1725, il y a épousé une fille de condi-

tion; ce qui ne l'a pas encore empêché d'avoir quelques avantures

TABLE

fingulieres.



Des Matieres du Tome I. de la Philosophie Hermétique.

#### A.

| BDALLA, Prince Sarrasin, fort sça-            |
|-----------------------------------------------|
| vant, 69                                      |
| Abraham, Juif, son Livre de la Science Het-   |
| métique, 208. caractere de ce Livre, 208.     |
| 209. &c. quand a vêcu, 466                    |
| Abul-Hasam, Chimiste Arabe, 72                |
| Adfar, habile Philosophe Hermétique, 87. 465. |
| sa mort, 88, quand a vêcu, 96. &c.            |
| Afrique, on y pratique la Science Hermétique, |
| 441                                           |
| Agricola, (Georges) Philosophe & Métallur-    |
| giste, 28 .72                                 |
| Agricola ( Tean ) Philosophe . 478            |
| Agriculture, occupațion des premiers hommes,  |
| • 5                                           |
| Agrippa (Henri Corneille) ses Avantures, 271. |
| 275. les emplois, 276. sa mort, 278           |
| Alain de Lisse, Philosophe Hermétique, 136.   |
| 467                                           |
| ALBERT LE GRAND.                              |

Albert le Grand, Philosophe Hermétique, son

Histoire, 119. 466. visité par Guillaume, Comte de Hollande, 120. est fait Evêque de Ratisbonne, 122. oublie tout ce qu'il sçait, 123. sa mort, ibid. S'il s'applique à la Chimie, 124. regardé comme Magiciere, donne à souper à Guillaume de Hollande, 129 Alexandrie, sa prise par les Mahometans, 66. sa Bibliotheque brulée, 67 Alfarabi, voyez Farabi, Allemands, grands Chimistes, 383.450. Almamum, Prince sçavant, 69 Almansor, Prince Sarrasin, fort sçavant, 68 Alphonse, Roi de Castille, Philosophe, Ambrosia de Castello occasione la conversion de Raymond Lulle, 146. 147 Amelungs (Pierre) Philosophe Chimiste, Amerique, on s'y applique à la Chimie, 443 Angleterre, fertile en Philosophes Hermétiques, Anglois s'appliquent à la Science Hermétique, 396. 444 Anrac, ou Aurac (Georges) Allemand, Philosophe Hermétique, Ansoine (François) Philosophe Anglois, Apono (Pierre de) Médecin, Arabes, combien ignorans, 63. Leurs premieres Etudes, 63. 64. sçavent la Généalogie de leurs chevaux, 64. s'adonnent aux Sciences, 68. s'appliquent à la Chimie, 70. 442. Archelaus, Grec, Philosophe Chimiste, 60. 463 Arisleus, Philosophe Hermétique, 466 Aristote, Arabe, Philosophe Hermétique, 465. Arnauld de Villeneuve, Philosophe Hermétique, 138. 467. son Histoire, 139. de quel Pays il étoit, 140. forme Raymond Lulle

| dans la Science Hermétique,           | 175               |
|---------------------------------------|-------------------|
| Artesius, Philosophe Hermétique, qu   | rand a vể-        |
| cu,                                   | 108.466           |
| 'Ashmole (Louis) Compilateur,         | · · 4 80          |
| Athenagere, s'il a été Chimiste,      | 61. 461.          |
|                                       | 7.9               |
| Atrement, espece de Chimiste,         | 483               |
| Augurelle, Poëte & Philosophe Het     | métique ;         |
| 271. 272. 472. sa priere à Dieu, 2    | 73. <b>déd</b> ie |
| son Poëme à Léon X.                   | 274               |
| Avicennes pratique la Science Hermés  | ique, 98.         |
| 465. est fait premier Visir,          | 100               |
| Aumone, Histoire admirable à ce sujes | 52.153            |

#### B

#### BÁCONZ

Acon, (Roger) I'un des premiers Philosophes Hermétiques des Latins, 106: 109. 467. son Histoire, 109. &c. Ses differens travaux dans les Sciences, 111. 112. réforme le Calendrier ; 112, 113, invente la pou-- dre à canon, 114. est persecuté, 116. regardé comme Magicien, Balbian (Juste) Philosophe Flamand, Balduin ( Christophe Adolphe ) Artiste Allemand, Barchuysen, Chimiste habile, 417.,485 Barnaud (Nicolas) Chimiste Compilateur, 475 Bastle Valentin, Moine Benedictin & Philosophe Hermétique, 228. &c. 469. ses Ecrits, 230 Beausoleil, Baron de Provence, Becker (Jean-Joachim) Chimiste habile, 411. - 481: propole la Minière à plusieurs Princes, XX

| 412. sa Physique souterraine,            | 413   |
|------------------------------------------|-------|
| Beguin (Jean) Chimiste habile,           | 475   |
| Belfort, Charlatan Napolitain, qui demeu | re &  |
| trompe à Paris,                          | 315   |
| Benzius, Chimiste peu connu, 416.        | ,     |
| Bernard de Montsaucon, Benedictin, son   |       |
| ge,                                      | 204   |
| Bernard Trevisan, Philosophe Hermétic    |       |
| 233. &c. 469. ses avantures Hermétiq     |       |
| 234. &c. apprend enfin, le secret Hern   |       |
| que, 244. ses Ecrits,                    | 245   |
| Berthereau, Dame de Beausoleil,          | 479   |
| Beuther (David) Philosophe Allemand,     |       |
| Billich (Antoine Gonthier)               | 478   |
| Birrius (Martin) Médecin, Editeur du Phi |       |
| the,                                     | 48I   |
| Blavvenstein (Salomon,) Philosophe estis |       |
|                                          | 482   |
| Bodenstein (Adam) Disciple de Paracelse, |       |
| Bodovuski, vie de Sendivogius, 350. 35r. |       |
| Boerhave (Herman) habile Philosophe,     |       |
|                                          | 485   |
| Behem ( Jacob ) Allemand, Chimiste médic | CIE_  |
| 416.                                     | _     |
| Ron, voyez Pierre le Bon.                | ••-   |
| Rarel (Pierre) veut justisser Jacques Co | 200°£ |
| 263.                                     |       |
| BORRI                                    | •     |

Berri (Joseph - François) Chimiste avanturier; 422. 484. s'attache à la Cour de Rome, 424. se dérange, 424. 425. s'il a été riche, 424. faux dévot, 425. veut faire Secte, 426. ses imaginations, 427. 428. ses erreurs, 428. 429. a dessein de faire soulever Milan, 431. L'Inquistion procede contre lui, 432, astire

à Strasbourg, 432. & 436. se rend en Hollande, 436. s'enfuit de Hollande & va à Hambourg, 435. se rend en Dannemarck, 436. est arrêté en Hongrie, 437. 438. est transporté à Rome, 438. 439. fait amende honorable, ibid. guérit le Duc d'Estrées, 439. La Reine Christine le voit, ibid. sa mort, ibid. ses Ouvrages, 437. 440. Borrichius (Olaus) son Histoire, 417. 483. ses Voyages, 418. 419. retourne en Danne-

Voyages, 418. 419. retourne en Dannemarck, 419. 420. sa mort, 420. s'il a eu la Science Hermétique, ibid, son Testament en faveur des pauvres, 421, ya à Bordeaux,

390. à Avignon,

Boyle (Robert) excellent Philosophe, 416.482 Braceschi (Jean) Philosophe Hermétique, 472 Brentzi (André) Philosophe Chimiste, 476 Burgrave (Jean Ernest) Philosophe Hermétique, que, 382.475

Butler est fait esclave, 392. vole de la poudre transmutatoire, 399. fait la projection, 399. 400. accusé de fausse monnoye, 401. meurt sur mer.

C

Alid, Soudan d'Egypte, connoît la Scientce Hermétique, 89. est instruit par Morien, 95. quand il a vêcu, 96. &c. 466
Caligula fait de l'or, 35. 468
Castaigne (Gabriel) Cordelier, pratique la Chimie, 392. 477
Cham, sils de Noé, sa profession, 7
Charles VI. Roi de France, envoye chez Flamel, 216. 217. s'applique à la Science Herniétique, 346. 469
Chesne (Joseph du) de la Violette, donne des

secrets,
-Chevalier Imperial,

394· 47<del>9</del> 47**6** 

### CHIMIE:

| Chimie Hermétique, grande folie, r. grande                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| sa la Chine, 20. comment appellée par les                                         |
| Grecs, 19. 27. cultivée par les Grecs, 36.                                        |
| peu cultivée des Romains, 36. passe chez les                                      |
| Arabes, 70. se perpetue chez les Arabes, 102.                                     |
| 303. est cultivée en Egypte, 103. passe chez                                      |
| les Latins, 104. passe en divers Pays, 118.                                       |
| en Italie, 220. ses progrès au dix-septième                                       |
| siècle, 322. 381. son étar actuel, 440. en                                        |
| Afrique, 44P. en Grece, 443. en Ameri-                                            |
| que, ibid. en Europe, 444. & en Angleter-                                         |
| re, ibid. en France 446. en Hollande, 44%                                         |
| en Allemagne, 450. en Italie, 452. disse-                                         |
| rentes conditions qui s'y appliquent, 455                                         |
| Chine, la Science Hermétique y est connuë,                                        |
| 20                                                                                |
| Christine de Suede s'entretient avec Borri sur la                                 |
| Chimie, 439 Christophe do Paris Chimista                                          |
| Christophe de Paris, Chimiste, 467<br>Clauder (Gabriel) Philosophe équivoque, 483 |
| Claves (Gascon de) désend la Chimie, 317.                                         |
| les autres écrits, 328. tems où il vivoit, 474                                    |
| Eleopatre pratique la Science Hermétique, 33.                                     |
| 34.461                                                                            |
| Clopinel, pourquoi Jean de Meun est ainsi nom-                                    |
| mé, 195                                                                           |
| Cœur (Jacques) voyez Jacques Cœur,                                                |
| Collesson offie d'enseigner la Science Herméti-                                   |
| que, 393. 479                                                                     |
| Comarius, Prêtre d'Egypte, instruit Cleopatre                                     |
| •                                                                                 |

dans la Science Hermétique, 33. 461 Combach, (Louis) Compilateur, 480 Comitibus (Ludovic. de) habile Philosophe, 482 Controleur Général, Cœur, son portrait, 261 Cosme, Moine, Philosophe Hermétique, 464

#### Cosmopolite.

Cosmopolite, fon vrai nom, 323. ses avantures 323. 324. &c. 334. 335. fait la transmutation à Enkuse, 324, à Balle, 325, en Saxe, ibid. est mis en prison, 325.326.335. en est délivré, 327.337. sa mort, 328. 338. ses Ouvrages, 330. 331. 339. 343. tems où il a vêcu, Cremer (Jean ) Abbé de Westminster, Philosophe Hermétique, 221. conduit Raymond Lulle en Angleterre, 223. le presente au Roi-223. 224. 468 Edouard, Crollius (Oswalde) bon Chimiste, mais n'est pas Adepte, 385. 47.7 Cusa (Nicolas de) Cardinal Allemand, Philosophe Hermétique, 168. 470

D

Dastin, ou Daustein, Philosophe Hermétique,
227. 468. s'il a été Cardinal,
227. Dée (Jean) ami de Kelley, sort d'Angleterre,
310. y revient,
312. 473.
Deshoyers, la Lettre sur le Cosmopolite & Sen-

| divogius,                               | 33#     |
|-----------------------------------------|---------|
| Démocrite apprend la Science Hermétic   | que en  |
| Egypte, 22. 24. 460. son Histoire, 2    | 2. &c.  |
| sa science en Chimie, 29. sa more,      | 31      |
| Dickinson (Edmond) Medecin Philosoph    | ie, 48r |
| Dorneus, Disciple de Paracelle, 28      | 4. 472  |
| Doux (Gaston de Claves ou le ) défend 1 | a Chi-  |
| mie, 317. ses autres écrits, 318. te    | ms on   |
| il vivoit,                              | 474     |
| Drebellius, Philosophe Flamand,         | 472     |
| Duchesne (Joseph) de la Violette.       | 473     |
| <b>K</b> .                              | •       |
|                                         |         |

Celesiastiques s'appliquent à la Chimie; 455. &c; Edouvards d'Angleterre, maniere de les comp-170. 17% Edovvard, Roi d'Angleterre, sa conduite à l'égard de Raymond Lulle, 224. fair mettre Raymond Lulle à la Tour de Londres, 225 Efferrari, voyez Ferrari. Egypte, la Science Hermétique s'y pratique, 7. 21.31.32.33.34 Egyptiens se révoltent contre les Empereurs Romains. 34.35 Eidimir, Ben Ali, Chimiste Arabe. Epibechius, Philosophe Grec, 46E Erdsme, ses railleries sur la Chimie. 27 F Erastus (Thomas) ennemi de la Chimie Her-, métique, Espagner (Jean d') Président à Bordeaux, écrit sur la Science Herménique, 389. 477. caractere de son Ouvrage, 390. s'il a été Adepte. agu & cer Ouvrage est de lui.

Espagnols négligent la Chimie, 107. 453.

Etienne d'Alexandrie, grand Philosophe, 37.

463.

Evagre, Philosophe, ami de Synese, 49. se fair Chrérien, 51. Aumône qu'il fait aux pau.

vres, 51. 52. 54.

#### F

Farabi, Arabe, habile Philosophe Hermétique, ses avantures, 82. 83. &c. ses talens, 84. sa mort 85. 465. Faustius (Jean-Michel) Médecin Philosophe, 485. Fernel (Jean) habile Médecin, parle de la Science Hermétique, 473. Ferrari, Moine & Philosophe Hermétique, 220. 467. Fevre (Nicolas le) Chimiste habile, 483. Ficin (Marsile) Philosophe Hermétique, 269.

#### FLAMEL

Flamel (Nicolas) Philosophe Hermérique, son Histoire, 206. va à S. Jacques de Compostel, 212. 467. revient d'Espagne, 213. 469. sait la projection, 214. 469. ses fondations, 215. ses écrits, Fluid à Fluctibus Philosophe, Fontaine (Jean de la) Eranguis s'appliquent à la Science Hermétique, 388. 446.

G

Asson de Claves, ou le Doux, désend la Science Hermétique, 317. ses écrits, 318. tems où il vivoit, 474

#### GEBER.

dans quel tems il vivoit, 73. 464. sa Patrie, 74. bonne Edition de ses Ouvrages, 75. Analyse de ses Ouvrages, 76. Geldekeus, Philosophe Arabe, 72. Gerzan de Souci, ses Romans Chimiques, 394. 480. Glauber (Rodolphe) habile Artiste, 400. 481. Gratarolle (Guillaume) Compilateur, 285. 286. 473. Grecs cultivent la Science Hermétique, 36. 443. Guillaume, Comte de Hollande, visite Albert le Grand, 720. Guillaume de Lori commence le Roman de la Rose, 195. sa mort, ibidem,

#### H

Arprecht (Jean) fait imprimer un Traité
du Sel, 481
Heliodore, Evêques Chimiste, 37. 57. 462. son
Roman, 58
Hellor fait connoître le Phosphore de Kunkel,
415
Helvesius (Jean-Frederic) Médecin de la Haye,
482

Herculten ami de Synese,

Hermès, Roi de Thebes, 7. 9. 459. découvertes qu'il a faites,

Hierothée, grand Philosophe, 37. 38. 464.

Hyppocrate visite Démocrite malade, 30

Hogguelande (Theobaldus) Philosophe Hermétique,

474

Hollandois s'appliquent à la Chimie, 449

Hypatia, Dame illustre, enseigne la Philosophie,

43

Japher, son occupation,

### JACQUES COBURS

Jacques Cœur, sa naissance, 248. 249. 470. Ouvrier de la Monnoye, 149. altere les monnoyes, 250. arme des Galeres, 251. donne à Charles VII. de quoi faire la conquête de la Normandie, 251. 252. ses vexations dans le Royaume, 249. devient Contrôleur Général des Finances, & fait de grandes acquisitions, 253. fair passer des armes aux Insidéles, 254. se dit Philosophe Hermétique, 255. fait des monopoles, 253. ruine le Commerce des Marchands, 253. est accusé de malversarion, 256. se rend prisonnier, 258. condamné à mort, ibid. l'Arrêr est commué, ibid. condamné à une grosse amende, 259. sort du Royaume, ibid. se retire en Cypre, ibid. ses biens rendus à son fils, 260. son portrait, 261. sa perite-fille épouse Louis de Harlay, d'où viennent tous les Harlais

Chanvallon, Sanci, Beaumont, Cely; 🏖 c'est de lui qu'ils tiennent la Terre de Beaumont, Jean (S.) l'Evangeliste, s'il a sçu la Science Hermétique, Jean XXII. Pape, s'applique à la Science Hermétique, 187. 183. 468. &c. ses richesses, 190. 191. &c. Jean, Prêtre & Chimiste, Jean de Meun, Philosophe Hermétique, 193. &c. 468. parle mal des femmes, 198 avanture qui lui arrive à la Cour, 198. 199. sa mort & son Testament en faveur des Jacobins, 200, 201, met de la Science Hermétique dans son Roman, 203, fait quelques autres Ouvrages sur cette Science, Jean de la Fontaine, Philosophe Hermérique, Maac le Hollandois, Philosophe Hermérique, 231. 469 His, Reine d'Egypte, 8 Israëlites connoissent la Science Hermétique en Egypte, Italiens s'appliquent à la Chimie, 4:1 Juifs chassés de France, 277. 218

#### K

4.17.485

Junken, Philosophe très-habile,

Elley (Edoward) ses avantures, 506. 307.
473. trouve la poudre de transmutation,
308. 309. sert d'Angleterre, 310. est mis en
prison,
312

\*\*Eircher\* (Arhanase) Jesuite, Antichimiste, 482

\*\*Eoffky (Vincent) Polonois, Philosophe Hermétique,
269. 471

Runkel (Jean) Chimiste habile, 414. 483: Kunrath, Philosophe Hermétique, 382. 475 Kunst (Jean-Christophe) 485

#### L

Lavinius (Vencessas) Moravien, habile Philosophe,

Lemort (Jacques) Philosophe habile,

Leon Allatius veut imprimer les Chimistes Grecs,

38. 443

Libavius (André) Grand Ecrivain de la Science

Hermétique,

382. 476

Locques (Jean) habile Philosophe,

Lulle, voyez Raymond Lulle,

#### M

Ahometans ignorans, 63. 64. s'appliquent à la Philosophie, Marie, Juifve, habile Philosophe, 26. 460 Marsile, Ficin Philosophe Hermétique, Mayer (Michel) grand Ecrivain de la Chimie Hermétique, 384. 477 Mercure Trismegiste, 9. 10. ses travaux, 10. 11. ses Livres, 11. 12 Meun, voyez Jean de Meun, Milius (Jean-Daniel) Médecin habile, & Chi-386 miste. Moines s'appliquent à la Chimie, 455. &c. Menconis voit Borri en Hollande, 434 Monerie (la) Philosophe manqué, 448. 449 Montfaucon (le P. Bernard de ) Benedictin, son 204-Eloge, Merhof (Georges) se trompe sur le Président

d'Espagnet, 391. 392. donne l'Historique de la Science Hermétique, 416. quand a vêcu, 484

#### MORIEN.

Morien, Solitaire, habile Philosophe Herméque, son Histoire, 86. &c. 89. se rend à Alexandrie, 90. y retourne, 94. instruit Calid, 95. quand il a vêcu, 96. 465 Mormius va en Hollande pour la Rose-Croix, 379. 380 Moyse connoît la Science Hermétique, 18. 459 Mullensels insulte Sendivogius, 357. l'arrete prisonnier, 359. est pendu, ibid. Mullers (Philippe) Ecrivain Hermétique, 383. 477 Mussaphia (Benjamin) Juis Philosophe, 479

#### N

Audé (Gabriel) écrit contre les Freres de la Rose-Croix, 378 Nazari (Jean-Bapt.) Ecrivain de la Science Hermétique, 313. 314. 474. peu certain, 314. Nobles à la Rose, monnoye d'or Chimique, 167.'&c. Noé, ses enfans se partagent les Sciences, s. s'il a eu la Science Hermétique, Nollius (Henri) Philosophe Hermétique, 476 Northon (Samuel') s'applique à la Science Hermérique, 397· **4**79 Northon (Thomas) Philosophe Hermétique, 264. 470 Nuysement, son Traité du Sel, 393- 477

| <b>1</b> .    |                                       |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| <b>Domar</b>  | re, Philosophe Hermétiq               | ue, 46#    |
| Ohacan (Di    | ego Alvarez) commente                 | Arnauld    |
| de Villene    | euve.                                 | 472        |
| Olympiadore   | , Grec habile dans la Scie            | ence Het-  |
|               | ,                                     | 27.467     |
| Orielius . Co | ommentateur du Cosmope                | lite. 186  |
|               |                                       | 478        |
| Ortolain , Ph | ilosophe Hermétique,                  | 469        |
| Osiris, Roi   | d'Egypte                              | 8          |
| Oftanes Phi   | ilosophe Mede, Maître d               | e Démo-    |
| crite         | . 2:                                  | 2.24.460   |
| Offenes For   | yptien, grand Philosophe              | 37.46E     |
| Of ane for    | Livre de Chimie, 71. qu               | iand a vê- |
| •             | Livie de Chimie, /x. q.               |            |
| CH,           | · <b>n</b>                            | 71. 463    |
|               | w w w w w w w w w w w w w w w w w w w |            |

Pappus, Philosophe Hermétique, 464
Paracelse, Médecin & Philosophe Hermétique, 464
Paracelse, Médecin & Philosophe Hermétique, 271. 279. 471. son procès pour avoir guéri trop tôt un malade, 281. 282. sa mort, 283. 402
Pantaleon, Philosophe, 484
Paris, avantage du tumulte de cette Ville, 447
Parry (Thomas) ce qu'il marque de la Science. Hermétique des Arabes, 163. 442
Penet (Bernard-Gabriel) meurt à l'Hôpital.

#### PHILALETHE ...

Philalethe (Eyrenée) Philosophe, sa Patrie, 4021 404. 480. son vrai nom, 403. danger qu'il

coure, 405. ses plaintes sur sa situation. 406. espece d'Illuminé, 407.408. son amour pour les Juifs, 409. ses Ouvrages, Philippe, Prêtre de Constantinople, Chimiste, 38. 58. 46I Philopenus, Philosophe, 46 Philosophie Hermerique, voyez Chimie. Pic de la Mirandole, 270. 478 Pierre le Bon de Lombardie, Chimiste estimé. 220. 468 Planiscampi, Chirurgien, a de bons Principes, 393• 47**9** Poterius (Michel) grand Fanfaron, 387.478 Pott, habile Philosophe, Provinces, desagrément qu'on y trouve, 447 Psellus, Grec, Philosophe Hermétique, 39. 365

#### R

#### RAYMOND LULLE

Aymond Lulle, son Histoire, 144. &c. sa naissance, 145. 466. sa conversion, 149. &c. va à S. Jacques de Compostelle, 151. reçoit un coup de poignard d'un Mahometan, 152. 153. fonde un College à Majorque, 153. vient à Paris, 154. ses autres voyages, ibid. &c. va prêcher la foi en Afrique, 156. 157. Bienfaicteur de l'Ordre de S. François, 159. dispute contre Jean Scot, 160. retourne en Afrique, 161. va au Concile de Vienne, 163. y reçoit des Lettres d'Edoward Roi d'Anglererre, & de Robert, Roi d'Ecosse, 166. 167. a désapprouvé d'abord la Chimie, 173. 174. quand apprend la Science Hermétique, 175. 467. reconnu de son tems pour

y reçoit la Couronne du martyre, 180. 488.
grand nombre de ses Ouvrages, 182. Chronologie de ses Voyages, 183. injustement persécuté après sa mort, 187. travaille à Westminster, 223. est mis à la Tour de Londres.

Razis, ou Rhazes, Arabe, Philosophe Hermétique, son Histoire, 80.465 Rechaïdibus, Philosophe Hermétique, 227.468 Ripley (Georges) Anglais, Philosophe Hermétique, 264.470. estimé du Pape Innocent VIII. 265. se précipite chez les Carmes, 266.

Romains cultivent peu la Chimie, 36 Roman de la Rose, idée de cet Ouvrage, 193.

#### Rose-Croex.

Rose-Croix, cette Confraternité, 369. 475. quand éclate, 370. leur système, 370. 371. leurs regles de conduite, 374. leur origine, 375. affiches qu'ils mettent à Paris, 376. 377. on en fait mourir, 377. rejettés en Hollande, 380. Rosch-Scholtzius (Frederic) Philosophe Silesien.

Reuillac (Philippe) Cordelier Philosophe, 472.
Rupescissa (Jean de) Cordelier & Philosophe.
Hermétique, 204. 468. est mis en prison comme Fanarique.

S

J ,

Salmana, Philosophe Arabe, 465 Science Hermésique, voyez Chimie Hermésique,

Seiffeddoulet, Sultan de Syrie, amateur des Scien-s. ces, 83 Sem, sa profession, 6

#### SENDITOGIUS:

Sendivegius (Michel) délivre le Cosmopolite, - 326. 337. son Histoire, 328. &c. fait la projection à Pragues, 329. & en d'autres lieux 🙀 330. 339. fait imprimer le Traité du Cosmopolite, 330. 343. ses autres Ouvrages : 331. sa mort, 332. 348. 365. 367. sa Pa-. trie, 336. fait connoissance avec le Cosmopolite, ibid. est arrêté prisonnier, 340. 357. fait des cures extraordinaires, 340. 341. trom-. pe le Grand Maréchal de Pologne, ibid. fait le Charlatan, 342. ses vérirables Ouvrages; 343. &c. Vie particuliere de cet Artiste, 350. 351. &c. va en Grece, 353. on le dit Magicien, 361. on le veut faire Rose-Croix, 363. tems où il a vêcu, Sennersus (Daniel) Médecin & Philosophe, Sethon (Alexandre) ou le Cosmopolite, Siphoas, Roi d'Egypte, Snoy (Regnier) Philosophe Hermétique, 472 Sophar, Philosophe, Maître d'Ostanes. Sthal (Georges Ernest) Chimiste habile, 415-484. sa dissolution d'or, Starckey connoît le Philalethe en Amerique, 404. 480 Sucthen (Alexandre) habile Philosophe, 473 Svvedendorg (Emmanuel) habile Naturaliste, Synese, Philosophe, puis Evêque, 37. 462. son Histoire, 40. &c. commente Démocrite, 42.

va à Constantinople, 46. est fait Eveque

Enzelius, habile Philosophe, Thaut, ou Athoris, Roi d'Egypte, 7. 9' Theophraste, Philosophe Hermérique, 3. Thomas d'Aquin, sa naissance, 466. s'adonne à la Science Hermétique, 131. s'il a écrit sur cette Science, 132. 133. sa mort, 467 Thornburg (Jean de) Évêque, amateur de la Science Hermétique 397. 477 Thurneiffers (Leonard) Charlatan, Foleran (Pierre) Philosophe Hermétique, 467 Tollius (Jacques) s'applique à la Science Hermétique, 484.416 Toxites (Michel) Commentateur de Paracelle, Trevisan, voyez Bernard Trevisan, Trismosin (Salomon) Chimiste, 474 Trisbeme (Jean) Allemand, Abbé de Benedietins, & Philosophe Hermétique, 268, 479

Alentin. Voyez Basyle Valentin.

Vanhelmont (Jean-Baptiste) Sectateur de Paracelse, 391. 480. est demandé par l'Empereur Rodolphe II. 395. sa mort, Venise, on travaille de l'or dans son Arsenal,

413. Filleneuve, Montpesat (M. de) descend d'Arnauld de Villeneuve, 141 Vigenere (Blaise de ) s'applique à la Science Hermétique, 319. 474. son Histoire, 320. &c. ses Ouvrages,

321

Tom. L.

PABLE DES MAT.

Vincent de Beauvais, Historien, 466 Ulftade (Philippe) Philosophe Hermétique,

271. 47I

Wedelius Philosophe très-habile,

417.485

Z

### ZACHAIRE.

Achaire (Denys) François, Philosophe Hermétique, 286. 473. ses avantures Hermétiques, 288. 289. se rend à Paris, 294. va travailler à Pau chez le Roi de Navarre, 297. parvient au secret de la Science Hermétique, 302. 303. sort du Royaume, 304. son Livre, Zadit, Philosophe, 306 Zozime, habile Chimiste Grec, 37. 59. 462

Fin de la Table des Matieres du Tome premier de la Philosophie Hermétique.

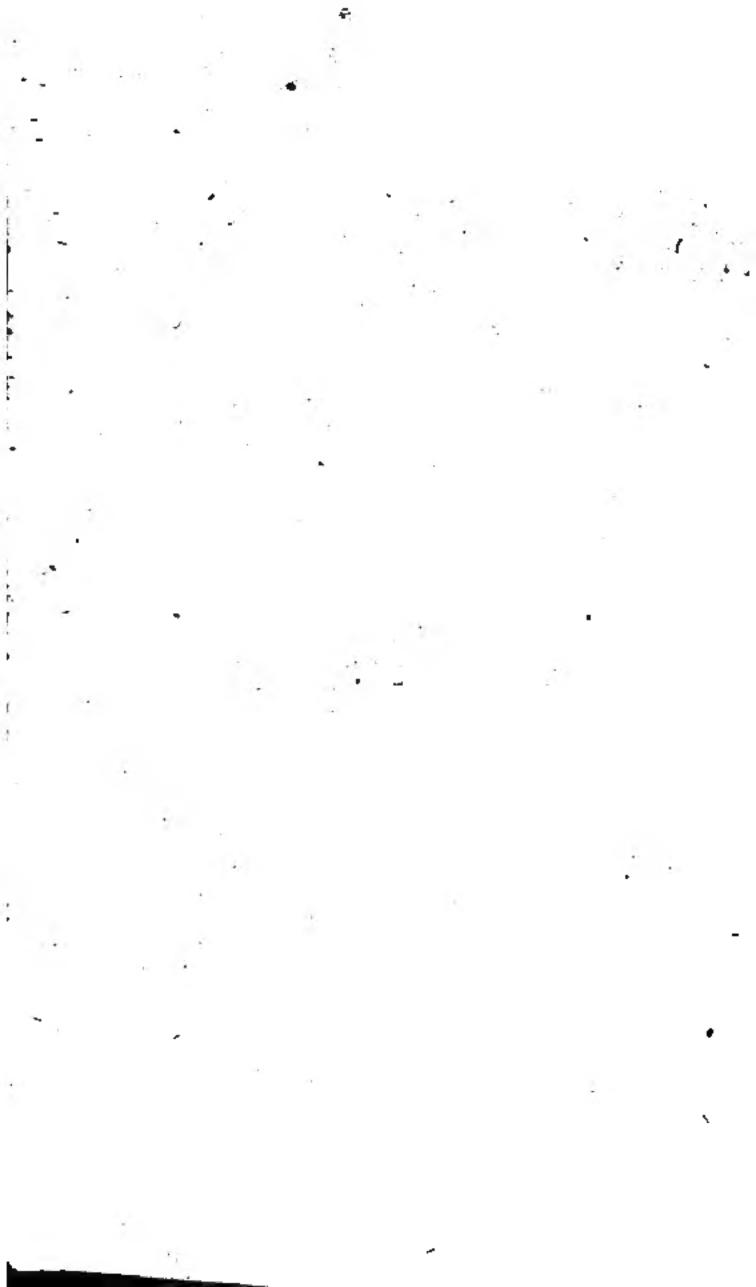

